

Devéria, Gabriel Histoire des relations de la Chine avec l'Annam-Viêtnam du XVLe au XLXe siècle



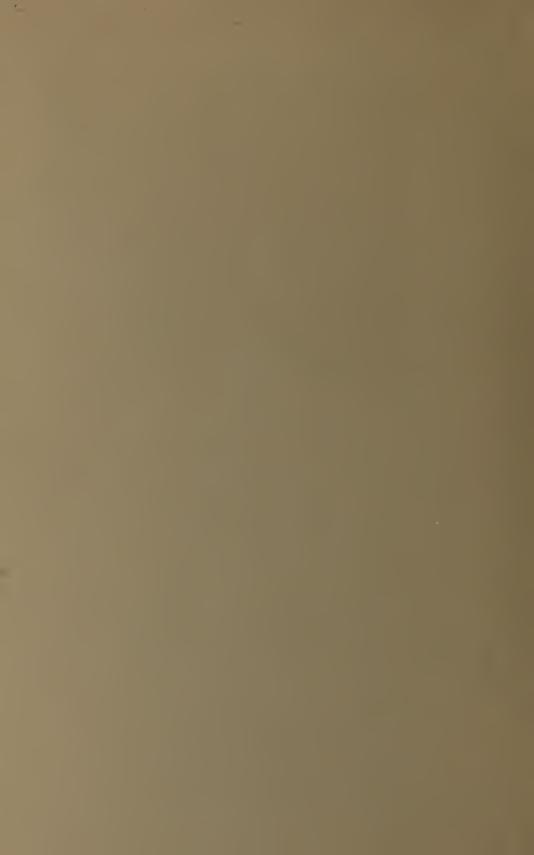

### HISTOIRE

DES

# RELATIONS DE LA CHINE

AVEC

## L'ANNAM-VIÊTNAM

DU XVIE AU XIXE SIÈCLE

D'APRÈS DES DOCUMENTS CHINOIS

TRADUITS POUR LA PREMIÈRE FOIS ET ANNOTÉS

PAR

#### G. DEVÉRIA

PREMIER INTERPRÈTE DE LA LÉGATION DE FRANCE EN CHINE, CORRESPONDANT DE L'ÉCOLE SPÉCIALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

OUVRAGE ACCOMPAGNÉ D'UNE CARTE

#### PARIS

#### ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES ETC.

28, RUE BONAPARTE, 28

1880







### **PUBLICATIONS**

DF

### L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

VOL. XIII

HISTOIRE DES RELATIONS DE LA CHINE AVEC L'ANNAM-VIÊTNAM



VIENNE. — TYP. ADOLPHE HOLZHAUSEN. IMPRIMEUR DE LA COUR I. & R. ET DE L'UNIVERSITÉ.

#### HISTOIRE

DES

# RELATIONS DE LA CHINE

AVEC

## L'ANNAM-VIỆTNAM

DU XVIE AU XIXE SIÈCLE

D'APRÈS DES DOCUMENTS CHINOIS

TRADUITS POUR LA PREMIÈRE FOIS ET ANNOTÉS

PAR

#### G. DEVÉRIA

PREMIER INTERPRÈTE DE LA LÉGATION DE FRANCE EN CHINE, CORRESPONDANT DE L'ÉCOLE SPÉCIALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

OUVRAGE ACCOMPAGNÉ D'UNE CARTE

### PARIS

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES, ETC. 28. RUE BONAPARTE. 28

1880



#### INTRODUCTION

Les historiens anciens et modernes de la Cochinchine ont nécessairement parlé de ses relations avec la Chine, mais personne n'a fait de ce point l'objet d'une étude spéciale; j'ai vu là une lacune, d'autant plus intéressante à combler que ces relations de vassal à suzerain subsistent encore, si l'on s'en rapporte aux documents émanés du gouvernement chinois et publiés dans ces dernières années, particulièrement en 1878, par la «Gazette de Pékin».

Mon intention n'est pas de me prononcer d'une manière quelconque sur la nature de ces relations, d'en apprécier la portée, ni d'en rechercher les conséquences; nous ne manquons pas, en France, d'hommes intelligents plus compétents que moi pour accomplir cette tâche; la mienne se borne à leur fournir des documents propres à éclairer leur religion en cette matière. Les chapitres dont je donne aujourd'hui la traduction sont tirés d'ouvrages publiés en Chine et, par cela même, à la disposition de tous les sinologues; les recherches que j'y ai faites m'ont amené à découvrir quelques pages historiques intéressantes, offrant des faits nouveaux ou complétant, par des détails, l'histoire de l'Annam-Viêtnam ou Cochinchine aux XVII<sup>e</sup>, XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles, période dont les annales sont rares ou incomplètes en Cochinchine, au dire des consciencieux auteurs des «Notes historiques sur l'Annam», du «Voyage dans l'Indo-Chine» et de «L'Annam et le Cambodje».

Un ouvrage en 14 livres dû à Wei-yuan<sup>4</sup> et intitulé « Cheng-vou-ki »<sup>5</sup> m'a donné le récit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par le P. Legrand de la Liraye, 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par l'abbé C. E. Bouillevaux, 1858.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Par l'abbé C. E. Bouillevaux, 1874.

<sup>4</sup> ஆ. Т. D'après la biographie intitulée Коvó-тсн ло-sien-тснемс-сне-lio, Wei-yuan est entré dans l'administration civile en 1813; son surnom est Mo-chen; il mourut en 1856, laissant après lui des publications considérables parmi lesquelles la géographie Нль-коvô-тоv-тсне, bien connue des savants.

b 聖 武 記. Cet ouvrage contient le récit des campagnes de la dynastie actuelle (1616 à 1842) contre les tribus autochthones, Yao et Miao-tze, du sud-oucst: du Yun-nan, du Hou-nan, du Kouei-tcheou, du Koang-si; le compte-rendu des guerres faites aux peuples voisins de la Chine: les Mongols, les Zoungars, les Elcuths, les Khalkas, les Russes, les Coréens, les Birmans, les Annamites, les Thibétains etc.;

des événements qui ont eu lieu de la fin de la dynastie des Ming jusqu'en 1808. C'est un mémoire sur les différentes opérations militaires de la dynastie actuelle, publié pour la première fois en 1842; c'est là que j'ai trouvé l'exposé des faits d'où découle l'état actuel des relations de la Cochinchine avec la Chine. Quant aux termes mêmes de ces relations, je les ai puisés à la meilleure source qu'il soit donné de consulter; je veux parler du « Ta-ts'ing-hoei-tien-che-li ». 1 Cet ouvrage, en 920 livres, a été publie en 1818 sous le patronage de la cour de Pékin; il donne l'historique des faits dont se sont occupées les différentes administrations gouvernementales du Céleste Empire, depuis le commencement de la dynastie tartare régnant actuellement en Chine jusqu'à nos jours. C'est à la fois un recueil de statuts administratifs et de précédents, ce qui est tout un en Chine.

on y trouve, sur ces peuples, des notices très précieuses et d'un grand secours pour remonter plus haut dans l'histoire uncienne de l'Extrême Orient.

1 欽定大清會典事例. J'ai trouvé parfois plus avantageux d'intercaler dans le texte de Wei-yuan certains extraits de ce recueil officiel. Il n'en est pas de mêmc de ceux qui traitent du cérémonial; je les ai placés à la suite les uns des autres, après ma traduction du Cheng-vou-ki.

Mes investigations ont eu comme résultat, pour ainsi dire inattendu, celui de me faire trouver une carte chinoise et des notes géographiques qui pourront être d'un certain secours pour compléter nos cartes, encore bien défectueuses, du Tong-king : ce sont des itinéraires de Chine à Hanoï, que je n'ai vus nulle part aussi précis. La carte chinoise dont je parle date de la dynastie des Mongols et a été publiée en 1579. Malgré sa date, l'inexactitude, je dirai même la fantaisie, de ses proportions, elle peut encore donner une idée assez juste de la position relative des lieux dont il est fait mention dans le cours de mon travail.

Je n'ai pas voulu laisser de côté non plus les renseignements commerciaux qui me sont tombés sous la main. Je leur ai fait une place à la fin de ce livre; c'est là qu'on trouvera, puisés aux meilleures sources chinoises, les tableaux des produits du Tong-king et des provinces chinoises adjacentes.

Il me reste à dire quelques mots sur le but que je me suis proposé d'atteindre en donnant les caractères chinois de tous les noms propres historiques ou géographiques qui ont passé sous ma

plume : l'Annam peut être pour beaucoup de personnes, comme il l'est encore pour moi, un sujet d'étude tout nouveau. Jignore l'annamite, tout comme d'autres, sachant cette langue, peuvent être tout-à-fait étrangers à la prononciation chinoise des caractères idéographiques devenus communs aux deux peuples; or, travaillant en Chine sur des textes chinois et ayant voulu m'aider des ouvrages écrits en français sur la Cochinchine, je me suis heurté à de grosses difficultés d'assimilation de noms, difficultés que je n'eusse pas rencontrées, si les auteurs que je consultais avaient donné en notes, comme je le fais, les signes chinois représentant ces noms. En un mot, j'ai voulu, en adoptant ce perfectionnement indispensable, éviter à d'autres les embarras dans lesquels je me suis trouvé; outre cela, j'ai pensé que les personnes que mon travail intéresseront peut-être seront surtout celles qui s'occupent spécialement de l'Annam, j'ai cru devoir, pour le leur rendre aussi clair que possible et leur en faciliter la lecture, le diviser par chapitres et remplacer, dans le texte, autant que je l'ai pu, les appellations ou désignations chinoises par les dénominations correspondantes

en annamite, de manière toutefois que les noms afférant, soit à l'Annam, soit à la Cochinchine, conservassent leur prononciation nationale respective.

PÉKIN, 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est au savant M. Petrus Truòng-vinh-ky que je suis redevable d'avoir pu opérer ces transcriptions du chinois en annamite; je me fais un devoir et un plaisir de lui en exprimer ici toute ma gratitude.

 Lê-loi chasse de l'Annam les armées chinoises des Ming et fonde la dynastie annamite des Lê.

En 1407, c'est-à-dire une quarantaine d'années après s'être emparée du gouvernement du Céleste Empire, la dynastie chinoise des *Ming*<sup>1</sup> se rendit maîtresse de l'*Annam*. Elle ne put jouir longtemps de cette conquête,

1 明, 1368 à 1628.

<sup>2</sup> Ce que nous appelons aujourd'hui le Tong-king on Dông-kinh; le plus ancien nom qui l'ait désigné est celui de Giao-chí 交 肚; sous l'empereur Yn, 2255 av. J.-C., ee pays était appelé Nam-giao 南 変 par les Chinois; le fondateur de la dynastie Te'in, 255 à 206 av. J.-C., en fit la province de l'Éléphant ou Siang-kiun 象 郡; au commencement de la dynastie des Han, 206 à 140 av. J.-C., le Tong-king fut appelé Nam-viet ou Nan-yuê 南 誠; en 140 av. J.-C. l'empereur Ou-ti le divisa en trois gouvernements ou Kiun III: 1º celui de Giao-chi; 2º celui de Cúũ-chon 九 寬 (d'où semble dériver le mot de Cochin), qui occupait les provinces actuelles de Thanh-hoa et Ninh-bi'nh; 3º celui de Nhút-nam 📙 🙀, qui occupait les provinces de Nghê-an et Hà-tinh. Sous la dynastie chinoise des Ou, 222 à 277, ces trois gonvernements furent appelés Cuñ-duc 九德, Vô-binh 武平, et Tân-xuóng 新昌; sous la dynastie des Song, 420 à 477, ces trois noms furent changés en ceux de Tông-binh 宋 乎, Tây-tri 徙 治, Long-biên 龍 編; enfin sous la dynastie des Leang, 502 à 556, le Tong-king fut appelé Annam 安南 (Extrait du Ngan-nan-t'ou-chouô, publié à la fin de la dynastie des Ming, en 1579). Ainsi qu'on le verra par la suite, le Tong-king continna de s'appeler Annam jusqu'en 1803, époque à laquelle le roi Gia-long, fondateur de la dynastie régnant aujourd'hui à Hué, ayant réuni l'Annam à la basse Cochinchine (Dong-naï) et à la Cochinchine centrale (Quang-nam), obtint de la Chine la permission d'appeler ce nouvel état Yue-nan ou Viet-nam 政 南, nom

car, en 1428, un Annamite nommé  $L\hat{e}$  ou  $L\hat{e}$ -loi<sup>1</sup> s'étant refusé à servir la Chine, prit les armes pour affranchir son pays du joug de l'étranger. La même année, le succès de cette entreprise fit monter Lê-loi sur le trône : il se proclama roi dans la *Capitale orientale* de l'Annam (*Hanoï* actuel).<sup>2</sup>

2. Révolte des Mac sous le règne de Lê-duy-hué. — La Chine nomme major général de l'Annam le rebelle Mac-nguyên-thanh. — Les ministres Trịnh et Nguyễn.

Vers 1544, sous le règne de *Lê-duy-huê*, a neuvième successeur de Lê-loi, l'Annam était au pouvoir d'un

sous lequel la Cochinchine actuelle est encore désignée et se désigne encore, dans les documents officiels échangés avec la Chine. Il semble que ce n'est qu'à dater de 1862 et seulement dans ses relations avec les puissances occidentales que le roi Tu-dúã, par une sorte de fantaisie toute orientale, donne à son état le titre pompeux de Đai-nam-quôc 大河図。 Grand Empire Méridional». Peut-être veut-il ainsi relever, aux yeux des puissances étrangères et de ses propres sujets, le rang de son royaume. Les puissances contractantes l'ont accepté sans protestations et l'ont, par ce fait, consacré.

- ¹ En chinois: Li-li 🌠 📆. D'après les chroniques de la dynastie des Ming, les rois d'Annam ont deux noms, dont l'un est exclusivement employé dans leurs missives respectueuses adressées à l'empereur de la Chine (note de Wei-Yuan, auteur du Cheng-ou-ki).
- 2 東京 Đông-kinh, capitale orientale; appelée primitivement Daî-la, pnis Thăng-long 异隆 en 1010, et Kecho, aujourd'hui Hanor 河內省城. C'était le Giao-chaû交州 de la dynastie des T'ang; un Tou-hou, 都護, capitaine général, l'administrait.
- ³ En chinois: Li-wei-hoei 黎維惠. Les noms de ses huit prédécesseurs sont, d'après le Ki-kin-so-kien-lou 吉金所見錄, Traité de numismatique, publié en 1819 (en chinois):

Li-li, 1432.

Li-lin on Li-long, 1434, 黎麟。【龍 Li-joei on Li-ki-long 黎溶。【基隆 fonctionnaire nommé *Mac-dăng-dung*,¹ qui s'était révolté. — Lê-duy-huê en fut vite réduit à se défendre dans *Thanh-hoa*,² capitale occidentale de son royaume. (La famille Lê, impuissante, ne régna plus que dans le midi de l'Annam.) Ce ne fut (qu'en 1573) qu'un prince de cette famille, appelé *Lê-duy-dâm*,³ ayant levé des troupes, put, grâce à l'énergie de deux de ses ministres, *Trịnh-ủc*⁴ et *Nguyễn-vei*,⁵ vainere les *Mạc* (nom sous lequel sont désignés les successeurs et partisans de Mạc-dăng-dung).

Cette victoire rendit au roi Lê-duy-dàm le royaume de ses pères, à l'exception de *Cao-bãng*<sup>6</sup> situé près de la frontière de Chine et resté entre les mains de *Mac-nguyễn-thanh*, que la Chine avait nommé major-général de l'Annam.

Li-hao ou Li-sse-tcheng, 1460, 黎 淵 。 【思誠 Li-hoei on Li-tseng, 1497, 黎 暉 。】 鎦 Li-i ou Li-joei, 1504, 黎 誼 。 】 璿 Li-tiao ou Li-ing, 1509, 黎 调 。 】 瀅 Li-ning, 1530, 黎 寕.

Les dates ci-dessus semblent correspondre à l'investiture de ces rois par la Chine, car Cung-hoang (1523 à 1528), mort sans recevoir l'investiture, est omis sur cette liste.

- <sup>1</sup> En chinois: Mo-teng-yong 莫 登 庸.
- <sup>2</sup> En chinois: Ts'ing-hoa 清 華, nom de la province royale, sol natal de plusieurs dynastics annamites y compris celle des Nguyễn, a été la capitale occidentale de l'Annam, avant 1803.
- 3 En chinois: Li-wei-t'an 黎 維 潭, aussi appelé Lê-thê-tong-nghi, 1573 à 1600.
  - 4 En ehinois: Tehen-i 鄭 檍.
  - <sup>5</sup> En chinois: Joan-wei 阮 🔲
  - <sup>6</sup> En chinois: Kao-p'ing 高 平.
- <sup>7</sup> En chinois: Mo-ynan-ts'ing 莫元清. Les Mac, pour obtenir de la Chine le titre de major-général, avaient fait dire an gouvernement chinois que la famille Lê était éteinte (Bonillevaux).

Les ministres Trinh-ue et Nguyen-vei reçurent, en récompense de leurs services, le premier le titre de Soutien de gauche du trône, et le second celui de Soutien de droite. Ces titres et les fonctions qui s'y rattachaient étaient transmissibles à leurs descendants.

3. Rivalités et guerre entre les héritiers des ministres Trinh et Nguyễn.

— Ceux-ci sont reléguées dans le Quâng-nam.

Le roi Lê-duy-dàm mourut en l'an 1600; e'est à cette époque que commença une guerre eivile appelée guerre des Nguyễn: les descendants du ministre Trịnh-uê voulurent dominer à l'exclusion des héritiers du ministre Nguyễn-vei, la royauté des Lê devint le jouet que se disputèrent les deux partis cherchant la prépondérance dans le gouvernement. Profitant de la mort d'un Nguyễn et de la minorité de celui qui devait remplacer le défunt comme Soutien de droite du trône, les Trịnh usur-pèrent cette dignité au profit d'un de leurs. Soutiens de gauche et de droite, ils régnèrent sans partage sur le roi et sur l'Annam. Quant aux Nguyễn, ils furent relégués dans le territoire du Quâng-nam¹ érigé pour eux à cet effet en principauté (qu'ils rendirent indépendante de fait).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Koang-nan 廣南. Quâng-nam est le nom de la province où se trouve la baie de Touranne.

5. Chute de la dynastie chinoise des Ming. — L'Annam se déclare vassale des conquérants mantchoux. — Expédition mixte contre les pirates. — Fixation d'époques pour l'envoi du tribut de l'Annam à Pékin. — La Chine fait rendre des honneurs funèbres à l'occasion de la mort du roi d'Annam. — L'Annam livre aux Mantchoux un descendant des Ming.

En ce temps-là, une rébellion avait éelaté en Chine, la dynastie impériale des Ming approchait de sa fin, Pékin ne tarda pas à tomber entre les mains des révoltés; un général chinois nommé Ou-san-koei, voulant à tout prix sauver son pays, fit intervenir les Tartares-Mantchoux. Leurs troupes furent bientôt à Pékin, mais il ne fut plus question alors de rendre aux Ming leur gouvernement. Chen-tsong,<sup>2</sup> le dernier empereur de cette dynastie, mourait en 1620 et un prince mantchou s'asseyait, en 1644, sur le trône de Chine; c'est l'empereur Choun-tche, fondateur de la dynastie des Ts'ing aujourd'hui régnante à Pékin. Une de ses premières préoccupations fut de faire disparaître les derniers princes de la dynastie ehinoise déehue (l'un d'eux nommé Tchouieou-lang, petit fils de l'empereur Chen-tsong, prit le titre de Koei-ouang à Tchao-k'ing-fou 6 dans la province de Canton), e'est de lui, qu'en 1649, le roi d'Annam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 吳三桂. <sup>2</sup>神宗, 1628. <sup>3</sup>順治, 1644 à 1662.

<sup>5</sup> 朱由榔. Le passage qui concerne ce personnage est extrait de l'histoire intitulée Yu-pi-li-taï-t'ong-kien-ki-lan 御批歷代通鑑輯覽.

<sup>6</sup> 桂 王, prince de Koei, à 肇 慶 府.

Lê-than-tông-nguyên reçut son investiture. (En 1656, le prince Tchou-ieou-lang, traqué et poursuivi, se jeta dans l'Annam et de là gagna le Yun-nan).2 Ce ne fut qu'en 1659 que les troupes de l'empereur Choun-tche s'assurèrent de cette province : le roi d'Annam envoya des fonctionnaires vers les commandants de l'armée tartare.

(L'héritier des Ming, Tchou-ieou-lang, avait dû s'enfuir en Birmanie; 3 son fils, le prince Minh, 4 gagna Siam.<sup>5</sup> A la fin de l'année 1661, les Tartares commandés par les généraux Ou-san-koei et Ngaï-sing-a 6 pénétrèrent assez avant dans la Birmanie; les autorités du pays leur livrèrent Tchou-ieou-lang; ce prince chinois mourut l'année suivante, 1662, au Yun-nan.) (Ce fut alors que la cour de Pékin reçut une lettre par laquelle le roi d'Annam faisait sa soumission.) Les envoyés remirent à l'empereur, à titre de tribut, des brûle-parfums et des flacons d'or eiselé, des bassins d'argent, de l'aloës, des parfums appelés Sou-siang, Tze-kiang-siang, Paï-mousiang, du taffetas blane, des cornes de rhinocéros et de l'ivoire.7

Cette même année 1662, le gouvernement annamite, venant en aide à la Chine, fit une expédition militaire eontre les pirates et livra à l'empereur Choun-tche un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Li-wei-che 黎維龍, 1649 à 1663. <sup>2</sup> 雲南, province de la frontière nord-ouest de l'Annam. <sup>3</sup> En chinois: Mien-tiên 緬甸, aussi appelé Ha-oua 阿瓦 (Ava).

<sup>&</sup>quot;岷王.

<sup>5</sup> En chinois: Shinan-lo 暹 羅.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> **愛星阿.**<sup>7</sup> Voir Chapitres 57 et 58. — Le texte à partir de «Ce fut alors....» jusqu'à la fin du Chapitre 4 est extrait du Ta-ts'ing-hoei-tien.

des derniers rejetons de la dynastie chinoise des Ming; en retour de ce service, la cour de Pékin daigna accorder au roi d'Annam des présents composés de four-rures et de cinq cents onces d'argent. De plus, l'empereur fit rédiger des *lettres patentes*<sup>1</sup> que les envoyés annamites devaient remettre à leur maître.

Le roi Lê-than-tông-nguyễn mourut en 1663, époque à laquelle la Chine décida que l'Annam devait dorénavant envoyer régulièrement un tribut trisannuel.<sup>2</sup>

Le fils du roi défunt,  $L\hat{e}$ -huy $\hat{e}$ n-tong-muc,<sup>3</sup> avisa sans retard le gouverneur de la province du Koang-si<sup>4</sup> de la mort de son père; sur le rapport de ce fonctionnaire

<sup>1</sup> 勅書 Tche-chou. Je dois expliquer ici l'expression *Tche-chou*, que je traduis peut-être imparfaitement par « lettre patente »:

Chou veut dire « lettre ».

Tche, selon le dictionnaire de W. Williams, veut dire : « An ordinance, an order, what is done by special command of the emperor, a charter, a special permit or precept from him — to give in charge as to punish; to receive warning ».

Les lettres adressées par le roi de Cochinchine portent le nom de *Piao* **表**, « rapport à l'empereur », marquant l'infériorité de celui qui les adresse vis-à-vis de celui qui les reçoit. Les réponses de l'empereur portent au eontraire le nom de *Tche-chou* pour marquer sa supériorité vis-à-vis du destinataire.

Cet usage subsiste aujourd'hui; voir plus loin Chapitre 50, un extrait de la Gazette de Pékin du 29 mars 1878, et Chapitre 39, le eérémonial cneore en vigueur pour la remise d'un *Tche-chou* au roi de Coehinchine; Chapitre 43, la remise à Pékin, par les envoyés annamites, d'une lettre de leur roi.

- <sup>2</sup> Voir Chapitres 6, 9, 31, 36, 41, 42, 58. Ce tribut est encore actuellement envoyé à Pêkin tous les deux ans.
  - <sup>3</sup> En ehinois; Li-wei-chi 黎維禧, 1663 à 1672.
- 4 廣 西. Cette province, avee celle du Koang-tong ou Canton, 廣 東, constitue la vice-royauté provinciale des Deux Koang. C'est encore au

à l'empereur, le gouvernement annamite fut autorisé à envoyer des représentants à Pékin pour y recevoir respectueusement les ordres de la cour.

L'année suivante, 1664, l'empereur fit rédiger la prière destinée à être brûlée devant la tablette funéraire du roi, et il ordonna au Grand Conseil de faire préparer, par le Ministère des finances, des dons mortuaires. Ils furent composés de cent onces d'argent (environ 800 fr.) et de sept pièces de soie. Un fonctionnaire du Ministère des rites et un membre de l'Académie impériale des Han-lin furent désignés par décret pour aller en Annam procéder à la lecture et à l'incinération de l'oraíson impériale.¹

5. Les Tartares-Mantchoux se font remettre les sceaux chinois donnés aux rois d'Annam par les Ming, 1666.

Le prince-héritier avait fait demander en même temps à l'empereur, son suzerain, qu'on lui conférât l'investiture royale.<sup>2</sup> Avant de se rendre à cette dernière requête le nouveau gouvernement de la Chine exigea qu'on lui remît le sceau royal que le roi défunt avait reçu, en 1659, du prince Ming Tchou-ieou-lang. Cette remise ne fut effectuée qu'en 1666; l'empereur de la Chine délégua, dès lors, deux hauts fonctionnaires qui allèrent en Annam remettre l'investiture royale à Lê-huyen-tong-muc.

vice-roi de Canton, par l'entremise du gouverneur du Koang-si, que le Gouvernement cochiuchinois fait passer ses demandes adressées à la cour de Pékin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Chapitre 40: Honneurs funèbres (eèrémonial).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir Chapitre 40 le cérémonial de l'investiture.

Ce prince reçut d'eux, outre ces lettres, un sceau d'argent doré dont la poignée représentait un chameau.<sup>1</sup>

Dans la cérémonie qui eut lieu à cette occasion les envoyés chinois, conformément aux instructions de leur souverain, avaient revêtu un costume de cour fait de satin brodé de chimères d'or avec des écussons représentant des cerfs d'or.

¹ L'empereur mongol Khoubilaï-Khan, qui a règné en Chine de 1280 à 1295, connu sous le nom de Che-tsou, donnait, de la même façon, un sceau à son vassal le roi de Perse, Arghoun; ce sceau portait les caractères chinois suivants: 頭 安民之實 «Fou-kouô-ngau-min-tche-pao», e'est-à-dire « sceau de celui qui soutient l'empire et gouverne en paix les peuples » (Archives nationales de France, p. 776).

Il serait intèressant de connaître la suscription du secau chinois-mantchou que la Chine a fait remettre au roi Tu-düe lors de son investiture, en 1849. Les princes chinois-tartares de première classe reçoivent de l'empereur un secau d'or surmonté d'une tortue; le roi de Corée, le même, mais plus petit; les rois du Licou-kicou, d'Annam, du Laos, de Siam et de Birmanie reçoivent un secau d'argent doré surmonté d'un chameau. Ce secau est carré et a 3 pouces ½ de côté sur 1 pouce d'épaisseur.

Les princes chinois-tartares de deuxième classe reçoivent un sceau d'argent doré surmonté d'un cerf. — Au-dessous de ce degré, les sceaux des fonctionnaires ou princes sont d'argent, de cuivre ou de bois sans poignées spèciales (Ta-ts'ing-hoci-tien).

Ce n'est qu'à dater de l'année 1762 que les sceaux confiés par la Chine aux rois d'Annam ont porté une iuscription en caractères mantchoux (Ta-ts'ing-hoei-tien).

Quant au chameau qui forme la poignée du seeau, il est l'emblême de la vassalité de l'Annam. Les animaux emblématiques dont se sert actuellement la Chine sont: le dragon, le phènix, le tigre, l'ours, la grue, le paon, la tortue et le cerf. Le seul animal domestique qui serve d'emblême en Chine, est le cheval et encore n'y a-t-il que les porteurs du palanquin de l'empereur qui en soient ornès.

6. Le rebelle Mac-nguyễn-thanh perd Cao-bang et s'enfuit en Chine. — Celle-ci oblige l'Annam à rendre Cao-bang aux Mac. — Révolte chinoise dans le Yun-nan. — L'Annam reprend définitivement Cao-bang, 1672. — Nouvelles époques fixées pour le tribut.

Comme il a été dit plus haut, la famille royale de Lê avait reconquis ses états, à l'exception de Cao-bang qu'occupait encore l'usurpateur Mac-nguyễn-thanh, dont les troupes faisaient de fréquentes expéditions. En 1667, le roi Lê-huyên-tong-muc s'empara par surprise de Cao-bang.

Mac-nguyễn-thanh, vaincu et poursuivi, dut se réfugier avec trois mille des siens dans la province chinoise du Yun-nan; mais, sur l'ordre de la cour de Chine, le roi dut restituer Cao-bang et *Tü-châu*<sup>1</sup> à celui auquel il les avait enlevés.

En 1672, le général chinois Ou-san-koei (dont nous avons déjà parlé) se révolta contre les Tartares (ses nouveaux maîtres; il prit le titre d'empereur). La province du Yun-nan fut un des boulevards de cette insurrection, à la faveur de laquelle le roi d'Annam s'empara une seconde fois de Cao-bang, qu'il garda définitivement.

Désormais unique possesseur de l'Annam, le roi demanda à la cour de Pékin la permission d'apporter tous les six ans deux tributs au lieu du tribut trisannuel qui avait été prescrit jusqu'alors. Le Gouvernement acquiesça à cette modification.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Voir Chapitres 9, 31, 36, 41, 42, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Sse-tcheou ) (dans la partie sud-ouest du Koang-si?).

7. Investiture, par la Chine, des rois d'Annam qui ont régné de 1674 à
1761. — La Chine fait rendre des honneurs funèbres aux rois d'Annam.
— Délimitation des frontières du côté de K'aï-hoa.

Le roi Lê-huyên-toug-mue mourut en 1674. Lê-giatông-my lui succéda; les communications avec la frontière annamite étaient encore interceptées; l'empereur de la Chine ne put donc envoyer des fonctionnaires porter des prières devant la tablette funéraire du défunt. Le roi Lê-gia-tông-my mourut en 1682; son frère et successeur Lê-hi-tông2 ayant fait parvenir cette nouvelle à Pékin, l'empereur de la Chine désigna l'année suivante, 1683, un officier du Ministère des rites et un académicien pour aller porter en Annam ses présents mortuaires, rendre les honneurs funèbres aux deux rois morts et conférer l'investiture royale à Lê-hi-tông. A la mort de celui-ci, son fils et successeur Lê-du-tông<sup>3</sup> fit part de cet évènement à la cour de Chine qui fit rendre les honneurs funèbres au feu roi et conférer, en 1719, l'investiture à Lê-du-tông. Ce prince eut un différend avec le gouvernement chinois au sujet de la délimitation de K'aï-hoa,4 district chinois situé dans la partie sud-est du Yun-nan : il fut obligé, en 1727, de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Li-wei-ting 黎 維 元定, 1672 à 1675.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Li-wei-tcheng 黎 維 正, 1675 à 1705.

³ En chinois: Li-wei-tao 契維元句, 1705 à 1729. L'omission du nom de son prédécesseur, le roi Lê-hon-duc-công ou Vinh-khanh, 1729 à 1732, indique que ee dernier, étant mort avant d'avoir reçu l'investiture, n'a pas été reconnu par la Chine.

⁴開 化.

faire des excuses à l'empereur; celui-ci, tenant compte du caractère respectueux de la démarche du roi, le confirma dans la possession du territoire de quarante li (quatre lieues) indûment occupé par les Annamites.

La cour de Chine ayant appris la mort de Lê-dutông fit rendre au défunt, en 1731, les honneurs funèbres d'usage; son successeur, Lê-thuan-tông,¹ reçut l'investiture royale en 1733. Ce prince ne régna que trois ans, la Chine lui fit rendre les honneurs funèbres de la même manière qu'à ses prédécesseurs (1737) et conféra, en même temps, l'investiture de la royauté d'Amam à Lê-y-tông,² frère du précédent. (Ce prince, après cinq ans de règne, abdiqua en faveur de son neveu Lê-hiêntông³ en 1740), ce ne fut qu'après la mort du roi démissionnaire que Lê-hiên-tông reçut de la Chine l'investiture royale (1761).⁴

8. Les Nguyễn trahis sont chassés du Quâng-nam par les Trịnh. — Les nouveaux Nguyễn. — Nguyễn-huê. — Nguyễn-nhạc.

Les Trinh tuèrent le fils de Lê-hiên-tông (roi de fait depuis l'abdication de son oncle, en 1740); ils s'emparèrent du sceau royal afin de pouvoir gouverner. Le roi n'eut plus bientôt que son palais pour tout royaume.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Li-wei-hon 黎維 祜.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Li-wei-hoci 黎 維 禕, 1735 à 1786, aussi appelè Vinh-huu.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tout ce Chapitre 7 est tiré des documents officiels du Ta-ts'ing-hoei-tien.

Les troupes qu'entretenaient les Nguyễn dans leur principauté du Quâng-nam étaient supérieures à celles de leurs rivaux, les Trinh. C'était pour ces derniers un sujet d'inquiétude. Les Trinh, pressentant l'opposition que leurs desseins pouvaient rencontrer de ce côté, attirèrent à eux, en les corrompant, deux fonctionnaires du Quângnam, Nguyễn-huê<sup>1</sup> et Nguyễn-nhac<sup>2</sup> (membres de la famille de leurs adversaires). Ces deux (traîtres) consentirent à attaquer, dans Huê, 3 le prince du Quângnam et à en faire disparaître la race des Nguyên, à laquelle ils appartenaient. Dès lors Trinh-dong,4 chef des Trinh, se proclama roi; Nguyễn-huê, chef des (nouveaux) Nguyễn, en fit autant et tous deux, devenus rivaux à leur tour, se firent la guerre. (Quant aux anciens Nguyễn, ils se refugièrent dans la Cochinchine méridionale.) Le roi légitime d'Annam, Lê-hiên-tông, était dans une situation on ne peut plus critique.

<sup>1</sup> En chinois: Joan-hoei 反 惠, frère cadet de Nguyễn-nhac; il se constitua roi sous le titre de Tae-tê-ouang 泰 德王. Les historiens le désignent sons le nom de Long-nhuong-dai-tuong-quân ou « Grand chef des dragons de la terre rouge ».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Joan-yo 阮 岳, frère aîné des trois Nguyên, surnommés Tây-son ou montagnards de l'ouest. Devenu roi en 1775, il prit le titre de Tchen-ts'ing-ouang 鄭 靖 王.

<sup>3</sup> Phu-xuân, en chinois Fon-tch'onen 富春 nom du territoire de Hué, appelé aussi Chonn-hoa-fou 順化府 et Tch'eng-t'iên-fon 承天府, est la capitale occidentale du Viet-nam, depuis l'année 1803.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En chinois: Tchen-tong 鄭 棟.

Refus du roi d'Annam de se soumettre à l'étiquette chinoise. —
 Réprimandes de la Chine. — Règles relatives au tribut.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, Lê-hiên-tông, roi, de fait, depuis l'abdication de son oncle en 1740, n'obtint de la Chine que vingt ans après, c'est-à-dire à la mort de son prédécesseur en 1761, l'investiture royale.

Lors de cette cérémonie, Lê-hiên-tông voulut se soustraire à l'étiquette chinoise que les rois ses devanciers avaient observée en présence des envoyés du Céleste Empire. Voici le décret daté de 1762 relatif à cet incident:

- « Si, comme vassaux <sup>1</sup> recevant de Nous l'investiture, » les Princes d'Annam se montrent respectueux, Nous » leur accordons en retour notre amitié.
- ¹ Fan ; que je traduis par «vassal» veut littéralement dire «haie, tamis, grillage», comme si les états immédiatement voisins de la Chine en étaient aussi la haie. Appliqué à un fonctionnaire, ; il veut dire «gardien du trône» ou «défenseur des frontières». Sous la dynastie des Song du Nord ee titre a été donné à certains fendataires voisins des frontières qui ne rendaient qu'hommage à la Chine, mais étaient eonsidérés comme sujets chinois (Dictionnaire de W. Williams).

La situation actuelle de l'Aunam vis-à-vis de la Chine me semble toute entière dans ee mot de Fan on «Haie» : elle est là pour amortir le premier choe d'agresseurs pouvant venir de plus loin et, ainsi que l'histoire le démontre, e'est là que la Chine rejette, pour se les faire livrer ensuite on s'en servir sur place, les épaves de ses révolutions. C'est ainsi qu'en 1873, la moitié de l'armée chinoise du Koang-si occupait Bae-ninh, Cao-bang et Lan-son avec le consentement de l'Annam. On comprendra d'après cela que le gouvernement chinois soit intéressé à tout faire pour maintenir ses voisins dans un certain état de faiblesse, à montrer vis-à-vis d'eux une certaine générosité tout en tenant à ce qu'il leur reste juste assez de force pour retarder des attaques du dehors.

D'autre part, la Cochinchine, en retour de sa condescendance et de son respect pour les traditions imposées par la Chine, est en paix avec un

«Le roi Lê-hiên-tông est l'héritier légitime du trône » d'Annam, aussi avons-Nous envoyé des fonctionnaires » pour lui conférer de Notre part l'investiture royale. A » l'arrivée de Nos représentants sur le territoire annamite, » ce prince entama des pourparlers en vue de ne faire » devant eux que cinq saluts : ce ne fut qu'après avoir » provoqué des réprimandes de la part de Nos envoyés » qu'il se résigna à se conformer à l'étiquette prescrite. « Les coutumes de ce prince sont restées primitives; » il est donc naturel que son attitude en cette occasion » n'ait pas été satisfaisante. Quoiqu'il ait fini par se » rendre aux sommations qui lui furent adressées et » bien que, pour ce fait, nous le tenions quitte vis-à-vis » de Nous, le Ministère des rites n'en devra pas moins » faire savoir au roi d'Annam qu'il ne devra plus en-» freindre la règle qui lui prescrit de faire trois age-» nouillements et neuf prosternements devant ceux que » Nous accréditons à sa cour.

« Pour ce qui est des présents à faire à Nos en-» voyés, il suffira, pour témoigner de la déférence du » gouvernement annamite, qu'ils soient composés des

voisin puissant qu'elle sait, en eas de lutte, ne pouvoir que blesser sans l'affaiblir et que rendre plus menaçant. Quant à la Chinc, elle sent que pour eonserver longtemps encore le rôle de puissance prépondérante, elle ne doit pas se montrer très difficile. Ce rôle de protectrice, ne serait-il que nominal, elle ne cherche cependant qu'à l'affirmer davantage selon ses moyens. C'est ainsi qu'en 1873, le gouvernement chinois disait : « Si nous » avons envoyé des troupes au Tong-king, c'est que nous en avions été priés. » — Si l'Annam nous a adressè cette prière, e'est que son territoire était » dévasté par les brigands. — L'Annam ètant vassal de la Chine, nous ne » pouvions pas ne pas y envoyer de nos troupes pour y rétablir l'ordre ».

» produits du pays tels que aliments, tissus de coton, tissus » de soie.

« Il ne convient pas que l'Annam défraie nos Envoyés » des dépenses de leur voyage. En conséquence, Nous » ordonnons de rembourser au gouvernement de ce pays » les sommes qu'il a versées antérieurement à la pro- » nulgation du présent décret; cet argent devra être remis » à l'envoyé d'Annam lorsqu'il sera sur le point de re- » tourner dans ce royaume. » ¹

10. Dissensions entre les Trịnh (1786). Alliance de Trịnh-ean et de Nguyễn-hué. — Le général Cổng-chinh. — Nguyễn-hué circonvient le roi d'Annam, épouse sa fille, vole le trésor royal de Hanoï et s'enfuit au Quâng-nam. — Cổng-chinh passe au service du roi légitime Lê-chiên-tông; il est battu par Nguyễn-nham, lieutenant de Nguyễn-hué. — Prise de Hanoï.

La guerre civile désolait l'Annam; Trịnh-dông, le chef des Trịnh, mourut en 1786. Les deux fils qu'il laissait, Trịnh-tông² et Trịnh-cán,³ se firent la guerre. Trinh-cán envoya (auprès des nouveaux Nguyễn), dans la principauté du Quâng-nam, un de ses ministres nommé Công-chinh⁴ pour contracter une alliance (offensive et défensive) contre son frère Trịnh-tông, dont il voulait exterminer la race.

A cette époque les (nouveaux) Nguyễn venaient de recouvrer, dans le gouvernement du royaume des Lê, la situation que (les anciens) Nguyễn avaient occupée

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$  Tout ce Chapitre 9 est tiré du recueil officiel Ta-ts'ing-hoei-tien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Tehen-tsong 鄭 宗.

<sup>3</sup> En chinois: Tehen-kan 鄭 軒.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En chinois: Kong-tcheng 貢 整.

(à la fin du XVI° siècle). Le roi Lê-hiên-tông (croyant avoir affaire aux représentants légitimes des anciens Nguyễn)<sup>1</sup> fit présent de deux villes à Nguyễn-hué et lui donna sa fille en mariage. Le roi mourut l'année suivante, 1787. Son petit fils *Lê-chiên-tong*<sup>2</sup> lui succéda.

Sur ces entrefaites, Nguyễn-hué retourna au Quângnam, emmenant avec lui tous les éléphants du roi après les avoir chargés des trésors de la cour des Lê. Il fuyait (après ce vol audacieux) laissant à (son allié) Cŏng-chinh le soin de garder la capitale orientale³ de l'Annam (Hanoï). Ce ministre (que nous avons vu au service de Trịnh-cán) songea dès lors à relever la dynastie des Lê par l'abaissement du parti des Nguyễn. Cŏng-chinh, ayant obtenu du roi Lê-chiên-tông le commandement de ses troupes, reprit cinquante des éléphants volés, mais Nguyễn-nhac (frère de Nguyễn-hué), survenant à son tour, dépouilla ceux-ci de leur chargement dans un défilé important du Quâng-nam.

Nguyễn-hué, (le chef des nouveaux Nguyễn,) s'enferma dans la ville de Hué, qu'il fortifia en l'entourant de fossés profonds et de hauts remparts; puis il envoya son général Nguyễn-nhậm, 4 avec plusieurs myriades de soldats pour attaquer Công-chinh dans la capitale des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir Bouillevaux, l'Annam et le Cambodje, page 385. — Ce qui est entre parenthèses n'est pas dans le texte chinois.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Li-wei-tsi 黎維派, 1786 à 1788 (mort à Pékin en 1798, d'après Bouillevaux).

³ Tong-kinh, par opposition å Tay-kinh ou Si-king 更 京, Capitale occidentale, voir les notes 2, p. 2; 2, p. 3; 3, p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En chinois: Joan-jen 阮 任.

Lê (Hanoï). Cống-chinh périt dans le combat. Le général Nguyễn-nhậm entra vainqueur dans Hanoï, d'où avait fui le roi Lê-chiên-tong.

11. Nguyễn-nhậm aspire à la royauté. — Nguyễn-hué le fait périr et rappelle le roi légitime fugitif. — Défiances de celui-ci.

Le premier soin du général Nguyễn-nhậm fut de mettre à l'abri d'un coup de main les points les plus exposés. Cela fait, il ne résista pas à l'envie de se proclamer roi. — Nguyễn-hué résolut de mettre à mort ce lieutenant infidèle. — Il lança ses armées sur Hanoï et, après la prise de cette place, il mit à mort Nguyễn-nhậm. Il invita ensuite le roi fugitif Lê-chiên-tong à remonter sur le trône de l'Annam. L'héritier des Lê n'avait sans doute pas oublié comment Nguyễn-hué s'était précédemment conduit à son égard (il avait ravi ses éléphants et le trésor royal); se méfiant donc, non sans raison, de cette proposition et de celui qui la lui faisait, le roi Lê-chiên-tong n'osa pas sortir de la retraite où il se tenait caché.

#### 12. Destruction et pillage du palais d'Hanoï. Nguyễn-hué retourne à Hué.

Nguyễn-hué dnt constater que les populations de l'Annam ne lui étaient pas favorables; il laissa une garnison de trois mille hommes dans Hanoï et crut prudent de regagner Hué, mais, avant son départ, il détruisit de fond en comble la résidence royale. Il en avait préalablement enlevé les femmes et les trésors, et ce butin fut chargé sur les navires qui le reconduisaient à Hué.

13. La famille royale se réfugie en Chine. — La Chine prend fait et cause pour le roi Lê-chiên-tong contre Nguyễn-hué. — Proclamations en Annam du vice-roi de Canton Soun-che-i.

Le gouverneur du département de Cao-băng était alors Nguyên-huy-túc. ¹ Ce fonctionnaire avait la garde de deux cents membres de la famille royale, parmi lesquels la mère et les femmes de Lê-chiên-tong. Il les fit éloigner tous de Cao-băng sur des barques; ils gagnèrent ainsi la rivière Po-nien, ² limite de la préfecture de Long-teheou, ³ dépendant de la préfecture de Taê-ping, ⁴ dans le Koang-si.

Le vice-roi des *Deux Koang*, *Soun-che-i*,<sup>5</sup> et le gouverneur du Koang-si, *Soun-yong-tsing*,<sup>6</sup> informèrent l'empereur *Kien-long*<sup>7</sup> de l'arrivée des fugitifs sur le territoire chinois, ils demandèrent en même temps des instructions pour savoir s'ils devaient les accueillir ou les repousser.

Considérant que la famille royale de Lê avait toujours fidèlement observé ses devoirs de vassaux en envoyant tribut à la Chine, l'empereur décréta qu'on ne devait pas profiter des malheurs de cette famille pour tirer bénéfice de son territoire; qu'il convenait au contraire de faire une expédition militaire pour demander aux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Joan-hoei-sou 阮 輝 宿.

增 憶 溪 河.

<sup>3</sup> 龍 州.

太平府

孫士毅

<sup>。</sup>孫永清

<sup>7</sup> 乾隆, 1736 à 1796.

Nguyễn raison des crimes qu'ils avaient commis et relever le gouvernement des Lê; qu'il fallait donner asile aux fugitifs dans la ville de Nan-ning! et enjoindre à deux fonctionnaires restés fidèles, les Annamites fugitifs Lêdồng et Nguyễn-đình-mai, de rentrer dans leur pays pour informer secrètement Lê-chiên-tong, leur maître, des intentions de la Chine à son égard.

Un autre décret de l'empcreur ordonnait en même temps au vice-roi de Canton, Soun-che-i, de publier partout dans l'Annam des proclamations sommant les révoltés de faire sans retard leur soumission.

14. Le gouvernement chinois prend des mesures pour faire passer en Chine le roi Lê-chiên-tong. — Ce prince annonce un mouvement national en sa faveur.

Le roi Lê-chiên-tong avait deux frères; à l'heure du danger, ceux-ci avaient cherché leur salut dans la fuite; le premier, nommé Lê-duy-truc, 4 mourut dans la ville de Tuyên-quang,5 le second, nommé Lê-duy-chi6 vint du marché de Po-pung faire aete de soumission; comme ce prince paraissait capable, le vice-roi Soun-che-i voulut lui confier la direction des affaires de l'Annam; mais l'empereur, craignant que eela ne donnât lieu plus tard

<sup>1</sup> 南 寕 府. <sup>2</sup> En chinois: Li-tóng 黎 侗.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En chinois: Joan-ting-mei 阮 廷 枚.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En chinois: Li-wei-sieou 黎 維 袖.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En chinois: Shiuan-koang-tcheng 官 光 城.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> En chinois: Li-wei-tche 黎 維 祉. L'abbé Bouillevaux l'appelle Hoàng-ba.

<sup>&</sup>quot;波蓬廠.

à des complications, rejeta cette combinaison. Il fut ordonné à un nommé *Tsen-i-tong*, chef d'une tribu semi-indépendante de la sous-préfecture de Tien, dans la province du Koang-si, de faire passer le roi Lê-chiêutong sur le territoire chinois, de protéger sa personne, de réunir des volontaires et d'agir de concert avec Nguyễn-dình-mai (précédemment envoyé en mission auprès du roi).

En réponse à ce que ce Nguyễn-dình-mai avait été chargé de lui dire (des intentions de la Chine), le roi d'Annam faisait savoir à l'empereur que les fonctionnaires et les populations, tant des tribus que des départements qui n'étaient pas tombées au pouvoir de l'insurrection, rivalisaient d'efforts pour contenir les factieux et que, dans les marchés de la frontière annamite, plusieurs myriades de volontaires, subvenant à leur organisation militaire à l'aide de cotisations, s'étaient formés en milices, prêtes à éclairer la marche des armées de la Chine. A l'appui de ces déclarations, le roi envoyait à l'empereur des cartes de l'Annam.

15. Adresse du frère de Nguyễn-hué et autres Annamites au gouvernement chinois. — Ordre de commencer les opérations militaires. — Le vice-roi de Canton, Soun-che-i, commande en chef les troupes impériales en Annam.

Sur ces entrefaites, le frère cadet de Nguyễn-hué se présenta à la frontière chiuoise. Il remettait, avec un tribut, une adresse signée de fonctionnaires et de sujets annamites qui, ignorant si le roi Lê-chiên-tong était

上 学 宜 棟·

encore de ce monde, demandaient que son père  $L\hat{e}$ -duy-cãn, (fils de Lê-chiên-tong,)<sup>1</sup> fût mis à la tête du gouvernement et que sa mère et ses femmes, alors en Chine, fussent renvoyées en Annam.

L'empereur de la Chine se rappela, en cette occasion, combien Nguyễn-hué avait déjà abusé de la faiblesse et de la crédulité de Lê-hiên-tong; pénétrant les desseins de Nguyễn-hué, il comprit que cette dernière manœuvre n'avait pour but que de retarder l'entrée en campagne de l'expédition chinoise. L'empereur n'en mit donc que plus d'empressement à donner l'ordre au vice-roi de Canton, Soun-che-i, de faire avancer ses troupes sur le territoire annamite.

## 16. Chemins conduisant en Annam.

Trois chemins mènent de Chine en Annam:

Par le premier, qui est le plus direct, on débouche, de la frontière de la province chinoise du Koang-si, par la passe *Tcheng-nan-koan*. <sup>2</sup>

Par le second de ces trois chemins, on s'embarque à  $Tsin\text{-}tcheou^3$  dans la province de Canton, on dépasse l'île  $\hat{O}\text{-}loi\text{-}s\hat{o}n^4$  et on débarque sur le territoire annamite dans le département de  $Ha\ddot{i}\text{-}dong.^5$  Cet itinéraire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Vuong Hoang-sse Li-wei-kin 翁皇司黎維蓮.

<sup>2</sup>鎮南關

<sup>3</sup> 欽 州.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En chinois: Ou-lei-chan 烏雷山.
<sup>5</sup> En chinois: Haï-tong-fou 海東府.

est celui que suivit l'armée navale chinoise sous la dynastie des Tang. 1

Par le troisième chemin, on débouche de la frontière du Yun-nan par les rapides Lien-hoa2 du district de Meung-tze, 3 et on gagne par terre le fleuve annamite Dad-qiang.

Cet itinéraire fut suivi par l'expédition de Mou-tchenq<sup>5</sup> sons la dynastie des Ming.

17. Les troupes impériales chinoises, formant trois corps d'armée, s'avancent en Annam.

C'est en novembre 1788 que le vice-roi de Canton Soun-ehe-i, assisté du général chinois Shiu-che-heng, 6 fit passer la frontière à dix mille hommes de troupes des deux Koang; huit mille hommes devaient marcher sur la capitale tandis que les deux mille autres devaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 唐, 618 à 905. <sup>2</sup> Lien-hoa-tán 蓮 花 灘. Tân vent dire « rapide ».

<sup>3</sup> 蒙自 縣 dans la préfecture de Linn-ngan. On connaît les tentatives faites par divers Français pour se rendre par eau de Hanoï au Yun-nan. Ou compte 18 jours par cau de Hanoï à Lao-kiê ou Lao-kai, en remontant le Song-ka on flenve rouge. On gagne ensuite Meung-hao par la rivière Nan-si, qui est sur la rive gauche du Song-ka; on ne pent remonter plus hant et il faut prendre la ronte de terre pour gagner Menng-tze. Dans les soixante milles qui séparent Meung-hao de la frontière, on trouve trente rapides dont trois très dangereux; à deux milles au-dessus de Meung-hao est un rapide eneore plus dangereux. Ces détails, que je tiens de bonne source, expliquent suffisamment pourquoi cet itinéraire ne se tronve pas mentionné parmi eeux que m'ont fournis les auteurs chinois (Chapitres 52 à 56).

<sup>4</sup> 定 江, affinent du fleuve Shu-liiong, voir note, page 27.

<sup>5</sup> 沐 晟, en l'année 1406. 6 許 世 亨.

former, dans le département annamite de Lan-són une réserve prête à marcher au premier signal.

Le général chinois Ou-ta-kinq<sup>2</sup> sortait en même temps du Yun-nau par la passe Ma-pê-koan,3 dans la préfecture de Kaï-hoa et pénétrait en Annam; il arrivait dans le département de Tuyên-hoa<sup>4</sup> après un parcours de 1,100 lis (110 lieues). C'et itinéraire est un peu plus court que celui suivi par l'armée de Mou-tcheng sous là dynastie des Ming (en 1406).

18. Fou-kang-ngan, vice-roi du Yun-nan et du Koei-tcheon, est chargé du ravitaillement des troupes chinoises. — Décret de l'empereur à ce sujet.

Fou-kang-ngan, 5 alors vice-roi des provinces chinoises du Yun-nan et du Koei-tcheou, 6 demanda à être employé dans cette expédition; l'empereur répondit qu'une armée ne comportait pas deux chefs, mais il lui accorda la permission de résider sur la frontière pour s'y occuper de l'intendance générale de l'armée. A ce sujet, l'empereur décréta que l'Annam, aussi épuisé qu'il l'était par des troubles, ne pouvant pas subvenir à l'entretien du corps expéditionnaire chinois, il fallait, pour assurer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Leang-chan 諒山. C'est le Koang-tcheou 廣州 de la dynastic des Song, lorsque Ti-tsing 秋青, en 1053, s'empara du Kouen-louen-koan 崑 崙 關, situé à l'est de la ville de Nan-ning au Koang-si (note de l'auteur Wei-yuan).

²鳥大經.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 馬白陽, marquée sur les cartes de F. Garnier. <sup>4</sup> En chinois: Shiuan-hoa-tchen 宣化鎮.

<sup>5</sup> 富 綱 安, le même sans doute que J. Barrow appelle Fon-changtong et qu'il rapporte avoir vu à Pékiu.

<sup>6</sup>貴州

la eirculation des approvisionnements destinés aux troupes, établir, d'étape en étape, dans l'intérieur de l'Aunam, tant sur la route du Koang-si que sur eelle du Yun-nan, plus de soixante-dix postes fortifiés.

19. Marche des troupes du Koang-si et du Koang-tong. — Coopération de milices annamites restées fidèles au roi.

L'armée impériale ne commit sur son passage aucun acte de nature à indisposer les populations.

Le eorps d'armée du vice-roi de Canton Soun-che-i s'était séparé, dans le département annamite de Lan-són, de son arrière-garde, commandée par le général Shinche-heng.

'Le général chinois *Chang-ouei-cheng* <sup>1</sup> et le commandant *Tsing-tcheng* <sup>2</sup> s'avançaient à la tête du contingent de la province du Koang-si.

Les généraux *Tchang-tchao-long*<sup>3</sup> et *Li-hoa-long*<sup>4</sup> commandaient les troupes impériales de la province de Canton.

Les milices et les troupes indigènes restées fidèles au roi Lê-chiên-tong, s'étant jointes à ces colonnes, le bruit eourut bientôt que l'armée impériale comptait un effectif de plusieurs myriades de soldats; les rebelles évacuèrent les défilés qu'ils gardaient, aussitôt qu'ils eurent vent de cette nouvelle.

尚維昇

<sup>2</sup> 慶成

<sup>3</sup>張朝龍

李化龍

20. Une colonne chinoise du Koang-si passe le fleuve Tho-xüong et chasse l'ennemi de ses positions.

L'ennemi s'était retranché dans l'importante position (dite) des Trois fleuves; les généraux chinois Chang-oueicheng et Tsing-tcheng, à la tête d'un millier d'hommes, s'avancèrent, à l'aube, jusqu'au fleuve Tho-xüong-giang; l'ennemi se retira sur la rive sud pour la couvrir. Les troupes chinoises réparèrent avec des bambous le pont flottant que les rebelles avaient coupé derrière eux. Elles atteignirent ainsi la rive sud. Il faisait un épais brouillard, au milieu duquel les révoltés s'entretuèrent. Les soldats impériaux, ayant passé le fleuve jusqu'au dernier, firent un grand carnage.

21. Combat de Trii-thach. — Le contingent cantonnais passe le fleuve Thi-caû, tourne la position de l'ennemi et le met en fuite.

Le 12 décembre 1788, c'est-à-dire deux jours après cette victoire remportée par Chang-ouei-cheng, le général chinois Tchang-tchao-long avec son contingent cantonnais battait à son tour l'ennemi à *Tru-thạch*; le 15, il faisait avancer ses troupes jusqu'au fleuve *Thi-caû-giang*. Ce fleuve est très large; sa rive sud, appuyée an pied d'une montagne, est plus haute que la rive uord; profitant

¹ Tam-giang \( \sum \frac{\gamma}{\gamma} \), un des Lô de la province de Son-tây. Voir Chapitre 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Cheou-tchang-kiang 壽 昌 江, le même que le Xiiong.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En chinois: Tehou-che 柱石.

<sup>4</sup> En chinois: Che-kicou-kiang 市 球 次工, sans doute le même que le fleuve Thi-kieû.

de cette disposition du terrain, l'ennemi avait installé de l'artillerie sur la rive sud afin de rendre impraticable l'établissement d'un pont. Le général Tehang-tehao-long feignit de vouloir en jeter un sous le canon même des rebelles et, comme il avait remarqué que les condes nombreux du fleuve les empêchaient de voir loin, il put, sans leur donner l'éveil, faire passer sur l'autre rive deux mille de ses soldats, à deux lienes plus haut, dans un endroit où le cours du fleuve était moins rapide.

Le 14, tandis que l'ennemi consacrait exclusivement ses efforts à empêcher l'établissement du pont, les deux mille hommes qui avaient franchi le fleuve la veille, tonrnaient la position défendue : tont à coup de grandes clameurs firent retentir la vallée; elles étaient poussées par les impérianx qui, descendant le versant de la montagne, tombaient à l'improviste sur les rebelles. Ceux-ci ne comprenant pas d'où leur venaient ces assaillants, furent pris de panique et se débandèrent.

22. Passage du fleuve Phú-lüong (Song-koï). — Entrée des impériaux dans Hanoï. — Le roi Lê-chiễn-tong se présente dans le camp chinois, décembre 1788.

Le 19, on gagna le fleuve *Phú-lüong-giang* <sup>1</sup> (Song-koï) qui coule aux portes de la capitale royale. L'ennemi s'était retiré sur la rive sud après avoir dégarni la rive

nord de ses bambous et de tous ses bois; de plus, il avait réuni sur la rive qu'il occupait tous les bateaux du fleuve.

Au désordre dont le camp des rebelles donnait de loin le spectacle, on pouvait juger de leur découragement.

Une centaine de soldats impériaux s'embarquèrent sur des batelets qu'on était allé chercher bien loin et, s'aventurant au milieu du fleuve, dès que la nuit fut venue, ils réussirent à se saisir d'une jonque de guerre sur laquelle purent prendre place plus de deux cents soldats; le général Shiu-che-heng en prit le commandement. Ils traversèrent le fleuve, et ramenèrent avec eux trente petites jonques sur lesquelles, en plusieurs voyages, on fit passer sur la rive sud deux mille hommes qui se divisèrent ensuite pour attaquer les retrauchements des rebelles. Ceux-ci, que la nuit empêchait de se rendre compte du nombre des assaillants, furent pris de panique. On leur brûla plus de dix navires et l'on compta plusieurs dizaines d'officiers généraux et de nobles de troisième et quatrième classe parmi les prisonniers qui tombèrent entre les mains des impériaux.

Au lever du soleil, le corps d'armée chinois avait tout entier passé sur la rive sud. Des membres de la famille royale et les populations venant au-devant de leurs libérateurs se tenaient agenouillés de eliaque côté de la route.

Le vice-roi de Canton Soun-che-i et le général Shiuche-heng entrèrent dans la ville de Hanoï, rassurèrent les esprits par leurs proclamations et rentrèrent ensuite dans leur camp. Hanor, la capitale orientale de l'Annam, est ceinte d'un rempart de terre n'ayant que quelques pieds de hauteur; au milieu de bambous croissant épars, s'élèvent deux cités dont les murs sont de briques. La demeure royale n'était plus qu'un monceau de ruines.

Le roi Lê-chiên-tong, qui jusque là s'était tenu caché chez des villageois, se présenta vers les huit heures du soir au camp du vice-roi de Canton pour lui faire visite. Lê-chiên-tong fit au vice-roi, en manière de remercîment, les neuf prosternements.

23. Investiture de Lê-chiên-tong. — Rapatriement, de sa famille.

Dès le début, l'empereur de la Chine avait prévu que, si on attendait la fin de la campagne pour préparer et expédier de Pékin les lettres d'investiture royale destinées à Lê-chiên-tong, cela occasionnerait un retard qui pourrait obliger l'armée chinoise à rester dans l'Annam au-delà du temps nécessaire.

Sur son ordre, le Ministère des rites et le Grand Conseil de l'empire avaient fait préparer d'avance lettres et sceau; ils les avaient fait porter dans le camp impérial, de sorte que, le 19 décembre 1788, le vice-roi de Canton Soun-che-i put donner lecture des lettres impériales conférant l'investiture de la royauté d'Annam à Lê-chiêntong. Il envoyait en même temps un courrier au gouverneur du Koang-si, Soun-yong-tsing, pour l'inviter à rapatrier les membres de la famille du roi qui avaient émigré en Chine.

De son côté, le roi Lê-chiên-tong expédia une adresse de remercîments à l'empereur Kien-long. Il lui demandait, par la même occasion, la permission de se rendre à Pékin pour le quatre-vingtième anniversaire de sa naissance.

L'empereur répondit: « qu'il laisserait le roi venir lui » rendre hommage, après que le rétablissement de l'ordre » dans son royaume lui permettrait de gouverner par lui- » même. »

24. Résumé des opérations militaires en Annam. — Récompenses accordées par l'empereur.

Les événements que nous venons de raconter se résument donc comme il suit:

Profitant de ce que les populations de l'Annam étaient restées fidèles à la famille royale de Lê, l'armée impériale se fit guider par les milices indigènes venues de tous les marchés.

Deux généraux chinois, qui s'étaient récemment signalés dans une expédition à l'île de Formose (Tehang-tchaolong et un autre appelé aussi Tchang) purent, à la tête d'environ dix mille hommes, pénétrer au cœnr de l'Annam et délivrer la capitale, avant même que le contingent chinois de la province du Ynn-nan, commandé par Ou-ta-king, eut eu le temps de les rejoindre.

Un décret conféra au vice-roi de Canton le titre de comte de première classe avec le titre de «Vaillant tacticien ».²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taê-ouan 臺 灣.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meon-yong-kong 謀 勇 公.

Shiu-che-heng fut fait baron de première classe. Les antres généranx et officiers reçurent également des titres nobiliaires on de l'avancement, à titre de récompense.

25. Soun-che-i, commandant en chef de l'armée chinoise, projette une expédition à Hué malgré l'opposition de la cour de Pékin.

Nguyễn-hué s'était retiré dans son repaire du Quângnam; le vice-roi conçut le projet de construire des navires pour aller l'y châtier.

A cette occasion, le gouverneur de la province chinoise du Koang-si, Sonn-yong-tsing, rapporta à l'empereur qu'il y a deux cents lieues de Hanoï au Quâng-nam et que déjà, rien que pour assurer à chaque étape le ravitaillement de dix mille hommes entre la frontière du Koang-si (Tcheng-nan-koan) et Hanoï, il ne fallait pas moins de cent mille hommes.

Considérant que l'Annam, ravagé comme il l'avait été, avait d'antant moins de ressources que les preuves nombreuses données par le gouvernement des Lê de sa faiblesse et d'une décadence sans égale étaient antant d'indices de manvais augure; que la longeur de la route rendrait trop pénible le ravitaillement des troupes; que le long temps qu'il leur faudrait pour atteindre l'ennemi suffirait à les user; considérant enfin, qu'il serait déraisonnable d'entreprendre une telle expédition, l'empereur Kien-long ordonna de faire rentrer ses troupes en Chine.

Soun-che-i, ambitionnant la gloire de s'emparer de Ngnyễn-hué, ne fit pas repasser la frontière à son corps d'armée. Ayant en l'imprudence de licencier les troupes et les milices indigènes, la situation des forces qui lui restaient dans Hanoï, était précaire.

26. Retour offensif de Nguyễn-hué. — L'armée chinoise surprise dans Hanoï. — Fuite des impériaux. — Soun-che-i traduit en jugement.

Les (nouveaux) Nguyễn exactement informés de ce qui se passait, sortirent tous de leur retraite vers la fin de l'année pour tenter de surprendre une fois encore la capitale de l'Annam. Ils annonçaient qu'ils venaient se soumettre. L'armée impériale ajouta foi à ce mensonge impudent et ne conçut aucune inquiétude.

Le (26 janvier 1789) jour du nouvel an chinois, l'armée chinoise se livrait à des réjouissances; soudain, au milieu de la nuit, on apprit que les soldats des Nguyễn arrivaient en masse. Il en résulta un grand tumulte, à la faveur duquel les assaillants, dont les forces étaient supérieures en nombre, firent avancer en bon ordre leur artillerie, composée de grandes pièces de canon portées à dos d'éléphants. Les impériaux s'entretuèrent dans l'obseurité. — Le roi Lê-chiên-tong prit la fuite avec sa famille. — Le contingent chinois du Yun-nan en entendant la canonnade avait battu en retraite. — Le viceroi de Canton Soun-che-i regagna, en fuyant, la rive nord du fleuve Phú-lüong; il coupa, derrière lui, les ponts de façon que le corps d'armée des généraux Shiuche-heng et Tchang-tehao-long dut rester abandonné sur la rive sud. Il en advint que plus de dix mille hommes, généraux, officiers, soldats et valets d'armée, se poussant les uns les autres pour franchir le fleuve à la nage, périrent tous noyés. — Le vice-roi de Canton, tout en s'acheminant vers la passe Tcheng-nan-koan du Koang-si, détruisit par le feu des quantités considérables de munitions, d'approvisionnements et d'armes qui se trouvaient hors de la frontière chinoise. Il ne ramenait pas même la moitié de sa cavalerie.

L'armée chinoise du Yun-nan, conduite par l'Annamite  $Hu\hat{\imath}nh$ - $v\hat{a}n$ - $th\hat{o}ng$ , i ministre du roi Lê, revint seule intacte.

La mère et les enfants du roi vinrent de nouveau se mettre sous la protection de la Chine.

L'empereur, informé des faits qui précèdent, décréta la mise en accusation du vice-roi de Canton Soun-che-i, coupable de ne pas avoir retiré plus tôt ses troupes de l'Annam; d'autant plus coupable, que le retour offensif de Nguyễn-hué ayant dû s'annoncer par des levées de troupes qui n'avaient pu s'effectuer en un jour, il n'avait pris aucune disposition pour y faire face, et avait ainsi laissé porter atteinte au prestige national et causé la ruine de l'armée.

Soun-che-i, privé de ses fonctions, dut se rendre à Pékin pour y attendre la punition de ses crimes. Son intérim fut confié à Fou-kang-ngan, vice-roi des provinces chinoises du Yun-nan et du Koei-tcheou.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Hoang-onen-tong 黃 文 通.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'auteur Wei-yuan ajonte les appréciations personnelles snivantes sur cette campagne d'Annam:

<sup>«</sup> La capitale occidentale de l'Annam (Hué) est supérieure à la capitale » orientale, de façon que les princes qui se succédèrent, les Trinh, les Mac,

27. Nguyễn-hué se concilie les bonnes grâces du gouvernement chinois. —
II règne sous le nom de Nguyễn-quâng-binh et reçoit l'investiture royale.
— L'ex-roi Lê-chiên-tông se retire à Pékin. — Il est fait fonctionnaire chinois de quatrième classe.

Nguyễn-hué se rendait compte des complications qui pouvaient résulter de ses succès : il avait à redouter une nouvelle intervention des troupes chinoises, circonstance dont ne manqueraient pas de profiter les Siamois, avec qui il était en guerre. Ces appréhensions lui firent prendre le parti de se présenter à la frontière chinoise, pour faire amende honorable au gouvernement chinois et lui demander d'accepter sa soumission.

Nguyễn-hué avait changé son nom en celui de Nguyễn-quâng-binh. Il envoya son neveu Nguyễn-quâng-hiên présenter une adresse et un tribut à la cour de Pékin: il disait, dans cette pièce, que les Nguyễn possédaient depuis neuf générations la principauté du Quâng-ṇam dont le royaume d'Annam était l'ennemi; que sa situation

 <sup>»</sup> les Lê et les Nguyễn, furent vainqueurs ou vaincus suivant qu'ils possé » daient ou non le Quâng-nam et Hué.

<sup>»</sup> Lors de notre expédition sur Hanoï le corps d'armée du Koang-si » anraît dû marcher ostensiblement sur cette capitale de l'est, tandis que » d'autres troupes expédiées du Yun-uan à travers le pays des Meung ou » Mois, et passant par Thuy-vi-chau auraieut été se joindre aux Siamois » pour combiner avec eux une attaque contre le Quâng-nam et s'emparer » de Hué. Nguyễu-hué eût été cerné et serait infailliblement tombé entre » nos mains, ce qui eût prevenu tous nouveaux troubles. On n'était pas ex- » cusable, en entreprenant une pareille expédition, de ne pas tenir compte » des circonstances politiques et des conditious stratégiques du sol sur le- » quel nous opérions. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Joan-koang-p'ing **灰光平**, appelé aussi Quâng-trung: voir note 1, page 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Joan-koang-shiên 阮 光 顯.

vis-à-vis du roi de ce pays n'était pas celle d'un serviteur vis-à-vis de son maître, et qu'ils avaient leurs conflits comme jadis l'état de Man avec l'état de Tchou (états d'importance, si mince qu'ils pouvaient tenir l'un et l'autre sur chacune des cornes d'un limaçon) que, par conséquent, ce n'était pas à la Chine qu'il aurait l'andace de résister. Il demandait aussi la permission de se présenter en personne à la cour l'année suivante, 1790, et s'engageait à bâtir entre la Chine et l'Annam un temple où il sacrifierait aux mânes des généraux et soldats morts en combattant; Nguyễn-hué terminait son adresse en disant qu'ayant appris le prochain voyage à Pékin d'un envoyé siamois, il suppliait la Cour Céleste de fermer l'oreille aux fables qu'il débiterait à son sujet.

Le vice-roi Fou-kang-ngan, de son côté, adressa dans le même sens et à plusieurs reprises, des rapports à la cour.

L'empereur reçut favorablement la requête de Nguyễn-hué, car il y avait dans le fait de Lê-chiên-tông, dépouillé une seconde fois de ses états et n'ayant pas même pu conserver son sceau et ses lettres d'investiture, une preuve certaine que le ciel s'était décidément prononcé contre la famille des Lê et que celle-ci ne pouvait plus régner. D'un autre côté, Nguyễn-hué, en demandant à venir se présenter en personne à la cour, faisait là une demarche sans précédent sous le règne des Mac et des Lê, puisque ces princes annamites s'étaient toujours

<sup>「</sup>蠻觸自爭. Citation d'un livre intitulé Nan-hoa-kin 南華經, attribué à Tchoang-tze 莊子, disciple de Lao-tze.

contentés de faire représenter leur personne par l'or qu'apportaient à Pékin leurs envoyés; de plus, le sud n'avait jamais suffisamment justifié l'intérêt dont il a été l'objet sous les cinq dernières dynasties chinoises; les familles qui régnèrent sur l'Annam: les Khúc, les Kiểu, les Ngô, les Đinh, les Lý, les Trần, les Lê, n'ayant fait que se dévorer successivement les unes les autres, on dut sous les dynasties précédentes, réduire l'Annam en provinces et districts chinois; on ne put réussir d'avantage par ce moyen à rendre stable le gouvernement de ce royaume.

Voiei un décret impérial de 1789 que reproduit le Tats'ing-hoei-tien au sujet de l'avènement de Nguyễn-hué:

« Après une révolution, le roi Lê-chiên-tông a perdu
» sou sceau royal et s'est enfui; les Annamites ont alors
» reconnu Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué) comme chef
» du gouvernement. Nguyễn-quâng-binh se soumet à la
» Chine et demaude la permission de venir à Pékin
» contempler Notre Auguste Majesté, ordre est donné à
» Tch'eng-lin,² grand-juge de la province du Koang-si,
» d'aller lui conférer en notre nom l'investiture de la
» royauté d'Annam et de lui remettre un sceau d'argent
» doré surmonté d'un chameau. »

Quant au prince détrôné Lê-chiên-tông, il fut fait fonctionnaire chinois de quatrième classe; on l'inscrivit comme tel sur le rôle des banuières tartares de Pékin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois Kiu 曲, Kiao 矯, Ou 吳, Ting 丁, Li 李, Tch'en 陳.
<sup>2</sup> 成 林.

C'est à Hanoï, le 1<sup>er</sup> décembre 1789, que Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué) reçut l'investiture de la royauté d'Annam. Le nouveau roi, tenant à remercier l'empereur, lui envoya une mission chargée d'un tribut composé de cornes sculptées, de cornes noires, d'ivoire, de Tchen-siang et de Sou-siang.

Le Ta-ts'ing-hoei-tien publie le décret suivant relatif à la mission de Tch'eng-lin en Annam:

« Dès son arrivée à Hanoï, le grand-juge de la pro» vince du Koang-si, Tch'eng-liu, fit choix, comme jour
» heureux, du 1° décembre 1789, pour conférer l'in» vestiture royale à Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué);
» ce prince, reconnaissant de la rosée de Nos bienfaits,
» compte venir à Pékin, à la fin d'avril, ou au commence» ment de mai de l'année prochaine, pour Nous rendre
» hommage à l'occasion de l'anniversaire de Notre nais» sance.

» En attendant, ce prince a rédigé une lettre à Notre 
» adresse et il envoie respectueusement ses représentants 
» pour l'élever jusqu'à Nous. Il Nous fait parvenir aussi 
» à titre de remercîment un tribut extraordinaire en plus 
» de celui que le règlement prescrit pour cette année. 
» Tel est ce qui ressorf du rapport de Notre grand-juge 
» Tch'eng-lin.

» Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué), en recevant de » Nous l'investiture royale, devient vassal de Notre » Empire; c'est, dans l'intérêt du gouvernement de ses » états, qu'il implore les effets de Notre prestige. Ce » prince, profondément reconnaissant de Notre acquiesce» ment à sa respectueuse requête, désire venir à Pékin
» Nous remercier lui-même et Nous offrir l'expression
» des souhaits qu'il fait pour Notre prospérité. Nous le
» lui accordons.

» Quant au tribut extra-réglementaire que le roi Nous » adresse, Nous pensons, tout en regardant cette atten» tion comme une marque de son attachement, que son » avènement est de date trop récente pour que l'envoi » de deux tributs au lieu d'un, ne constitue pas un trop » lourd surcroît de dépense. Considérant cependant, que » ces deux tributs ont déjà passé la frontière chinoise » et que, si Nous ne daignions les accepter l'un et » l'autre, le roi d'Annam pourrait croire que Nous re- » poussons les marques de sa fidélité, Nous les accep- » tons à la condition que celui des denx tributs qui est » extraordinaire, tiendra lieu du tribut réglementaire dû » à la prochaine échéance. »

Le second de ces tributs était composé de vingt lingots d'or, cent lingots d'argent, cent pièces de taffetas indigène, cent pièces de gaze, six défenses d'éléphant.

28. Les compagnons d'exil de l'ex-roi Lê-chiên-tông demandent à retourner en Annam pour rejoindre un corps de partisans commandé par un frère de l'ex-roi. — Démarche de l'empereur en faveur de Lê-chiên-tông.

En ce temps-là (1789), l'ex-roi Lê-chiên-tông vivait tranquille à Pékin. Quatre de ses anciens ministres dont le nommé Lê-dông, s'étaient refusés à se raser la tête à la mode tartare et à prendre le costume chinois.

Ils dirent que Lê-duy-chi, ¹ frère de Lê-chiên-tông, d'antres parents du roi et des fonctionnaires restés fidèles, s'étaient réunis pour se défendre à la tête d'une armée très nombreuse composée de leurs partisans. Ils exprimèrent le désir d'aller se joindre à eux pour tenter de rendre à leur maître son trône.

Voici ce que pensa l'empereur sur ce point:

- « Si Lê-đồng et ses compagnons d'exil manifestent » ainsi le désir de s'éloigner, ce n'est ni dans l'espé» rance d'une condition plus prospère ni par dégoût 
  » d'un sort malheureux, c'est mû par leur fidèle atta» chement à ceux qu'ils servent; mais Nguyễn-quâng» binh (Nguyễn-hué) s'étant soumis et ayant reçu de 
  » Nous l'investiture de la royauté d'Annam, il n'y a 
  » pas lieu de revenir sur ce fait. Nous ordonnons 
  » cependant à Nguyễn-quâng-binh de faire conduire en
- <sup>1</sup> Appelé aussi Hoâng-ba. Il s'était réfugié dans les montagnes, du eôté du Koang-si, sur les frontières de la Chine. Il put y former une petite armée avec les Tong-kinois fidèles et les sauvages du pays : il lutta avantageusement contre les Tayson pendant plusieurs années. . . . Ce prince (Ong-hoang-ba) est probablement l'aïeul des prétendants de la famille Lê qui font, de temps en temps, des apparitions dans le Tong-king. (Bouillevanx, Coehinchine et Cambodje. 1874, page 390.)

Depuis lors, les Lê furent effacés des archives de Pèkin et ainsi fut détruit ce grand fantôme de plusieurs siècles. Ce qui reste maintenant des Lê est, on peut le dire, partout et nulle part : chaque année des partis s'agitent en leur nom dans les provinces du nord, justement parce qu'ils sont introuvables. C'est tonjours au moment que le riz renchérit et que la misère augmente, que les mouvements ont lieu pour se traduire en vols et en rapines. . . . Si un véritable Lê sortait des forêts sur le vieil éléphant à anneaux d'or qui attend encore son retour à l'entrée de Bâc-ninh et de Ké-chò, tous les chefs actuels, désolés, s'éverturaient à prouver que ce n'est pas lui. (Notes historiques sur la nation annamite, par le P. Le Grand de la Liraye, 1866.)

- » Chine la femme, les concubines, les frères, les sœurs
  » de l'ex-roi Lê-chiên-tong afin d'éviter leur dispersion.
  » C'ette demarche devait rester sans résultat.
- 29. Le nouveau roi d'Annam Nguyễn-quâng-binh assiste, à Pékin, aux fêtes données à l'occasion de la naissance de l'empereur. Présents qu'il apporte. A son retour en Annam il défait le frère de Lê-chiên-tông et remporte des victoires dans le Vien-chan.

En 1790, c'est-à-dire la cinquante-cinquième année de Kien-long, Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué) vint à la cour de Chine exprimer ses souhaits pour la prospérité de l'empereur; il prit part à un banquet et à des réjouissances dans les jardins du palais des Eaux-chaudes (Gê-ho-eurl).

Dans les cérémonies auxquelles il assista, le nouveau roi d'Annam eut son rang marqué entre les princes tartares de première classe et ceux de la seconde; c'est simultanément avec eux qu'il s'acquitta des cérémonies d'usage (trois agenouillements et neuf prosternements). L'empereur daigna lui accorder des eostumes de eour et conférer (à son fils *Hoang-thuy* l'investiture d'héritier du trône d'Annam), 1790.

- <sup>1</sup> 執河; c'est dans ee palais que se réfugia l'empereur Hien-fong en 1860.
- <sup>2</sup> Il en serait de même du roi Tn-due, s'il venait à Pékin. Le seean qu'il tient de la Chine lui marque eette place entre les princes de premier rang et eeux du second. Voir note 1, page 9.
- 3 Le texte chinois dit seulement «investir ». Nguyễn-quâng-binh avait reçu l'investiture royale à Hanoï, à la date du 1er décembre 1789. Il ne peut donc être question de l'investiture prineière de son fils, nommé Hoang-thuy, d'après Bouillevaux, et appelé plus tard Nguyễn-quâng-táng 近光 續 (1792).

Voici ce que disent les documents officiels du Ta-ts'inghoci-tien, relativement à cette visite de Nguyễn-hué à Pékin:

« En 1790, Nguyễu-quâng-binh (Nguyễn-hué) vint avec » son fils et des fonctionnaires présenter à l'empereur ses » félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la nais-» sance de Sa Majesté. Ils apportèrent leurs compliments » en vers à mètres fixes et en vers libres sur deux vo-» humes dont le papier était pointillé d'or; ils apportèrent » aussi des sceptres d'or de congratulation, des dragons » d'or, des cerfs d'or, des paons d'or, des vases d'ar-» gent, de la corne de rhinocéros, de l'ivoire, des chape-» lets parfumés, de l'aloës, du taffetas indigène, de la » toile fine et deux éléphants dressés. » <sup>1</sup>

¹ John Barrow dans son «Voyage à la Cochinchine (en 1793)» parle dans les termes suivants de la visite de Ngnyễn-hué à Pêkin;

<sup>«</sup> Comme Frédéric de Naples, quand il fut créé duc d'Anjou par Louis XII, » le prince fugitif de Tung-quin abandonna ses droits et accepta le titre » déshonoré de mandarin de la Chine. Ensuite on envoya dans toutes les » formes une invitation à Quang-tung (Nguyễn-huè) de se rendre à Pèkin. » Cependant le général fut sur ses gardes et, craignant d'autant plus que » ce ne fut une ruse du vice-roi pour s'emparer de sa personne, qu'il se » défiait naturellement d'un emmemi honteusement vainen, il balança d'abord » pour savoir s'il devait s'avancer jusque là; puis, consultant un de ses » généraux qui avait sa confiance, il fut décide entre eux, que ce serait cet » officier qui irait à la cour de Chine, sous le nom du nouveau roi de » Tung-quin et de Cochinchine. Celui-ci fut reçu à Pékin avec tous les hon-» neurs dus à un souverain, comblé de présents suivant l'usage, et confirmé » dans le titre de roi des royanmes unis de Tung-quin et de Cochinchine, » considérés désormais comme tributaires de l'empereur de Chine. Quand » ce fantôme de roi fut de retour à Hué, Quâng-tung (Nguyễn-hué) fut » très embarrassé de la conduite qu'il avait à tenir; enfin, voyant qu'il » était impossible de garder longtemps un secret qui avait eu tant de con-» fidents, il crut que le plus sûr, et peut-être le senl moyen pour empêcher » l'empereur de la Chine de découvrir le tour qu'il lui avait joué si

Pour exprimer sa reconnaissance de la permission qu'il avait eue de contempler le céleste visage de Sa Majesté, le roi offrit à l'empereur de nouveaux présents, des sceptres d'or de congratulation, de l'ivoire, de la cannelle, des bougies parfumées, du taffetas indigène.

Nguyễn-hué (ne tarda pas à) rentrer dans son royaume, (car dès) l'année suivante, 1791, il défaisait complètement Lê-duy-chi; et, la même année, les armées du royaume de *Vien-chan* lui abandonnaient leurs dépouilles.

30. Nguyễn-quâng-binh remercie l'empereur de l'accueil qu'il a reçu à Pékin.

Pour remercier encore une fois la cour de l'accueil qu'elle lui avait fait l'année précédente (1790), Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué) lui envoya un nouveau tribut, en retour duquel Kien-long chargea l'envoyé annamite de porter à son maître, à titre de bienfait, de l'orfèvrerie d'or et un caractère « Cheou » (longevité), ² écrit de la main même du Fils du ciel.

<sup>»</sup> heureusement, était de se défaire de son ami et de tous eenx qui l'avaient » accompagné. Cet évènement eut lieu en 1779. . . . . Il est bon de dire au » lecteur, que j'ai tiré la plus grande partie des détails que je viens de » donner, et de ceux qui vont suivre, d'un mémoire manuscrit de M. Barisy, » officier français d'un grand mérite qui commandait une frégate au service » de Caung-shung (Gia-long) ». — Traduction de Malte-Brun, tome II, pages 199 et 221. — John Barrow relate qu'en 1793, il avait eu oceasion de eauser avec un secrétaire du gouvernement de la Chine résidant à Touranne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En ehinois: Ouan-siang-kouo **萬 象 國**, royaume des dix mille éléphants.

<sup>2</sup> 壽.

Le roi d'Annam tint à reconnaître également cette nouvelle faveur, aussi envoya-t-il une mission porter à Pékin de nouveaux présents.

31. Nouvelles règles concernant l'envoi du tribut annamite à Pékin.

En 1792, Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué) envoya des fonctionnaires à Pékin pour prier l'emperéur de fixer les époques auxquelles le tribut annamite devait être présenté. A cette occasion, les envoyés de Nguyễn-quâng-binh remirent à la cour des présents parmi lesquels on distinguait une grande quantité de produits de Vien-chan, des livres sur l'art militaire et une histoire du règne de Lê-chiên-tong.

Le Ministère des rites et le Conseil privé furent saisis de la requête du roi. Ils proposèrent à l'empereur d'exiger de l'Annam un tribut bisannuel au lieu du tribut trisannuel qui avait été de règle depuis 1663. Ils proposèrent également d'exiger que la visite d'hommage due jusqu'alors tous les six ans, fût faite tous les quatre ans. L'empereur sanctionna ees propositions, mais il déclara que bien que les quantités d'or et d'argent que l'Annam devait apporter en tribut, fussent fixées par les lois, et que les produits du sol devant y être joints, eussent été aussi spécifiés, le roi d'Annam serait dorénavant dispensé du tribut d'or et d'argent en considération de la plus grande fréquence des envois; que, quant aux autres parties qui les composent telles que aloës etc. etc., si on ne peut en réunir la quantité fixée, cela ne devra donner lieu à aucune observation de la part du gouvernement ehinois; il suffira que le roi d'Annam envoie ce qui lui sera le plus commode, comme, par exemple, du taffetas et des soieries indigènes, sans s'astreindre à une règle invariable, « ear, » dit le décret de l'empereur, « Nous » tenons plus compte de l'intention du roi que de la » qualité de ses envois. Le roi connaît Nos sentiments » et ne doit voir dans ces décisions qu'une marque des » bonnes intentions dont Nous sommes auimé à son égard ».

32. Craintes du gouvernement chinois lors de la mort du roi Nguyễnquâng-binh en 1792. — Mission du grand-juge Tch'eng-lin en Annam. — Préparatifs de défenses sur la frontière chinoise.

Nguyễu-hué mourut vers le mois de mars ou avril 1792. Son fils Nguyễn-quang-báng (Hoang-thuy), âgé de quinze ans, lui succéda; (sa demande d'investiture parvint à la cour de Pékin l'année suivante, 1793; elle était accompagnée d'un tribut spécial composé de dix liugots d'or, dix lingots d'argent, quatre défenses d'éléphants, quatre cornes de rhinocéros, deux cents pièces de taffetas indigène).

(C'est à cette époque que parut le décret dont voici la teneur:)

« Considérant que l'établissement du gouvernement » des Nguyễn est de date récente, et qu'une certaine » agitation règne encore parmi les populations de l'An-» nam, agitation d'autant plus grande que Nguyễn-nhạc » (oncle du nouveau roi) est encore dans le Quâng-nam; » considérant aussi que la jeunesse du roi est, dans ces » eirconstances, un motif d'inquiétude d'autant plus fondé » que toutes ses troupes sont exclusivement entre les » mains d'un nommé Ngô-vân-sõ¹ (qui en dispose à sa » guise); considérant enfin que, dans de telles circon- » stances, il importe d'être prêt à parer à toute fâcheuse » éventualité, l'empereur charge Fon-kang-ngan, vice-roi » des provinces chinoises du Yun-nan et du Koei-tcheou, » de mettre en état de défense les frontières méridio- » nales. »

L'empereur envoyait en même temps en Annam Tch'eng-lin, grand-juge de la province chinoise du Koang-si, pour rendre les derniers devoirs au roi défunt, conférer l'investiture royale à son successeur et se rendre compte de l'état politique intérieur du royaume.

33. Honneurs funèbres rendus par ordre de l'empereur au feu roi Nguyễnquâng-binh. — Compte rendu de la mission de Tch'eng-lin en Annam.

L'empereur, qui se souvenait avec plaisir de la visite d'hommage que lui avait faite à Pékin le feu roi, fit allouer à titre de don mortuaire une somme de trois mille onces d'argent (environ 24,000 fr.) et rédigea de sa propre main l'éloge funèbre de Nguyễn-quâng-binh (Nguyễn-hué).

A son retour de sa mission en Annam, le grand-juge provincial Tch'eng-lin rapporta à l'empereur que la situation intérieure du pays était satisfaisante. Les préparatifs de défense sur la frontière chinoise fureut en conséquence suspendus.

## . 吳 交 楚

Le Ta-ts'ing-hoei-tien donne le fragment suivant du rapport de l'envoyé Tch'eng-lin:

« A mon arrivée à Gia-quit¹ sur le territoire anna» mite, le prince héritier envoya des fonctionnaires civils
» et militaires de tous grades pour rendre hommage aux
» châsses à dragons expédiées par Votre Majesté. Deux
» jours après, j'arrivais à Thàn-long-thành (Hanor) où,
» conformément à mes instructions, j'ai conféré l'investi» ture de la royauté d'Annam à Nguyễn-quang-hiễn, à
» la grande joie des fonctionnaires et du peuple, recon» naissants euvers Votre Majesté.

» Le roi m'a dit que son père, en mourant, avait
» exprimé qu'il était inutile de transférer ses restes à
» Ngaî-an,² et qu'il préférait qu'ils reposassent sur les
» bords du *Lac occidental*,³ car ce lac est de dix jours
» plus voisin que Ngaî-an de la frontière chinoise Tcheng» nan-koan, et le roi tenait à être enseveli le moins loin
» possible de Votre Majesté. »

L'empereur de la Chine, touché de ce dernier souvenir, accorda au roi défunt le titre honorifique posthume de « Loyal et Fidèle ». Il chargea en outre les envoyés annamites qui se trouvaient à Pékin d'emporter dans leur pays un éloge funèbre en vers gravé sur du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En chinois: Kia-kin 嘉 橋.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: I-ngan 義 安.

³ Le Lac occidental dont il est parlé, est près de Hanoï; le général Ma-ynan, l'an 42 de notre ère, rapporte que les milaus (Milvus melanotis) qui passaient au-dessus de ce lac, appelé aussi Lang-po 沪 首, tombaient asphyxiés par les vapeurs qu'il exhale (Ngan-nan-t'on-chonô).

jade. Le roi Nguyễn-quâng-tsan le fit transcrire sur nne pierre devant la tombe de son père.

En 1796, un envoyé annamite chargé d'apporter un tribut extraordinaire de remercîment et de félicitation, mourut à Pékin. L'empereur fit donner, pour lui rendre les honneurs funèbres, une somme de trois cents onces d'argent (environ 2,400 fr.); des officiers chinois furent chargés d'escorter le corps jusqu'en Annam.

34. Dangers de la baie de Thuan-hoa. — Exactions du gouvernement annamite. — Piraterie organisée par ce gouvernement.

La baie de Thuan-hoa (Hué) est la clef de la principauté du Quâng-nam, apanage des Nguyễn (depuis le XVII° siècle); le Ciampa¹ et Siam en sont limitrophes avec la mer au sud-ouest.

1 占 城, en chinois Tchan-tch'eng; en annamite Chiêm-thanh qui s'appelait sons la dynastie des T'ang (618 à 905) Tchan-pou-lao on Chiêmbất-lao 占 不 勞, Tchan-pô on Chiêm-ba 占 婆; la résidence dn roi s'appelait Chiêm-thanh ou « cité de Chiêm ». Sous le règne de Tche-tê (756), le nom du royaume fut changé en celui de Hoan-tsi on Huön-ngât 環 迄; sous les Tcheon et les Song (951 à 1278), Chiêm-thauh ou Tchantcheng fut adopté comme dénomination du royaume et le tribut fut régulièrement envoyé à la Chine. Konbilai, fondateur de la dynastie mougole des Ynan, mécontent de l'opposition que rencontrait sa suprématie, envahit la contrée; il vainquit ses armées, mais n'arriva jamais à la subjuguer complètement. En 1369, Hong-vou, le foudateur de la dynastie des Ming, fit notifier par un envoyé son avènement au trône. Le roi nommé Ataa avait déjà envoyé une adresse à la cour de Chine avec un tribut d'éléphants et de tigres. . . . Il est mentionné dans les chroniques chinoises que sous le règne de Yong-lô, en 1408 et en 1412, l'eunuque Tcheng-ho fut envoyé denx fois à la cour de Ciampa. Les rois d'Annam semblent avoir annexé cet état à leur royaume vers la fin du XVe siècle. (Mayers, China Review, Chinese explorations of the Indian Ocean during the XV<sup>th</sup> century).

Les navires marchands que le vent jette dans cette baie, ne pouvant plus en sortir qu'avec le vent d'ouest, on en profitait pour s'emparer abusivement de leur cargaison. Si, d'aventure, des navires chinois s'y four-voyaient, ils devaient faire abandon d'une moitié de leur chargement, en paiement des droits de la moitié qui leur était laissée. C'est pour ces motifs que les navires de tous pays, ceux des étrangers à Cheveux rouges, comme ceux de Siam et de Ciampa, se gardaient d'approcher des côtes du Quâng-nam.

Comme son père, Nguyễn-quang-táng, ne régnait que par la force des armes; aussi leurs finances étaient-elles d'autant plus nulles que les navires marchands ne fréquentaient plus leurs ports.

Plus de cent navires annamites commandés par douze généraux, 'prirent la mer et, sous le prétexte d'aller prélever des impôts de guerre, ces officiers se mirent à la recherche d'une foule de vagabonds sans aveu qui écumaient les mers de Chine. Se les étant attachés par des grades, des fonctions remunérées et des honneurs, ils leur confièrent des navires et des armes; puis ils se firent guider par eux sur les côtes des provinces chinoises du Fou-kien, ' du Koang-tong, du Kiang-sou ' et du Tche-kiang; ' il en résulta que vers 1796 toutes ces provinces se plaignaient à l'empereur de ce que parmi les pirates qu'on faisait prisonniers, il se trouvait des

<sup>1</sup>福建ou Minh 閩.

<sup>2</sup>江蘇.

<sup>3</sup>浙江.

chefs militaires et des généraux annamites nommés régulièrement et munis d'un scean par leur roi.

L'empereur fit demander des explications au gouvernement anuamite; celui-ci affirma avec persistance que ces faits avaient en lien à son insu.

35. Nguyễn-phuoc-anh, sous le nom de Gia-long, fonde la dynastie aujourd'hui régnante à Hué. — Descendant des anciens Nguyễn, il défait les usurpateurs, leur reprend le Dong-naï et Hué. — Envoi par la Chine d'une armée d'observation sur la frontière. — Gia-long ayant achevé la conquête de l'Annam, se déclare vassal de la Chine. — Le Việt-nam.

A cette époque, Siam, ayant un différend avec le Quâng-uam, s'était entendu avec un certain Nguyễn-phuoc-anh, prince de Hong-naï² (Basse-Cochinchine) et parent, par les fenunes, de la famille détrônée des Lê. Ce persounage qui s'était d'abord appelé Châng, avait dû se réfugier à Siam; le roi de ce pays lui donna sa sœur cadette en mariage, et lui prêta l'assistance de ses troupes; grâce à cela, Nguyễn-phuoc-anh rentra en possession du territoire de Dong-naï, et deviut, de jour en jour, plus puissant; considéré comme représentant légitime des anciens Nguyễn, il livra de fréquents combats aux nouveaux Nguyễn (Nguyễn-hué et les siens), enfin il reprit sur ceux-ci Phu-xuan (Hué) l'ancienne capitale de ses aïeux; du même conp, Nguyễn-phuoc-anh livra au gouvernement chinois plusieurs pirates

<sup>1</sup> En chinois Joan-fou-ing 阮 福 映.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois Nong-naï 農 前; voir page 51, note 1.

<sup>3</sup> En chinois Joan-tchong 阮 種:

sortis de la lie de la population chinoise, et il renvoya à la cour de Pékin le sceau doré et le livre d'investiture que l'empereur avait fait remettre à Nguyễn-quang-liển en 1793. Ces objets avaient été trouvés lors de la prise de Hué.

Parmi les pirates livrés à la Chine se trouvait un certain Mô-fou-koan qui avait reçu du gouvernement annamite le titre de prince et le grade de général.

Ces faits se passaient en 1799 (quatrième année du règne de l'empereur Kia-tsing).

« Nguyễn-quang-binh (Nguyễn-hué) et son fils Nguyễn-» quang-táng, bien qu'à Notre service comme vassaux » de la Cour Céleste, ont recherché des aventuriers et » donné asile à des traîtres, afin d'apprendre d'eux le » brigandage. On ne peut être plus ingrat. Ils n'ont pu » garder ni leur royaume, ni leur capitale, ni leur livre » d'investiture, ni leur sceau; la soudaineté de leur chute » indique suffisamment qu'ils sont anéantis pour toujours ». Ainsi s'exprima l'empereur; le même décret ordonnait au vice-roi de Canton, Ki-tsing, 2 de se rendre à la passe Tcheng-nan-koan dans le Koang-si et de maintenir, sur la frontière, une armée d'observation jusqu'à ce que Nguyễn-phuoc-anh cút achevé la conquête de l'Annam, ce qui eut lieu en janvier 1803.

Nguyễn-phuoc-anh (plus connu sous le nom de Gialong), chargea des fonctionnaires d'aller porter tribut

草 扶 觀

à la cour de Pékin et de faire savoir à l'empereur que la guerre qu'il venait de terminer, n'avait été entreprise que pour venger la famille précédemment régnante de Lê à laquelle il appartenait, et qu'il avait des droits sur le territoire de Đông-naï, dépendant antrefois de l'état de Việt-thường. 1

De plus, Nguyễn-phuoc-anh priait l'empereur de daigner donner un nom aux états qu'il venait de réunir. Sa Majesté fit alors paraître un décret changeant le nom d'Annam en celui de Yne-nan (Việt-nam) qui désigne aujourd'hui toute la Cochinchine; elle fit aussi rédiger des lettres patentes et graver un sceau d'argent doré surmonté d'un chameau, et enfin elle ordonna au grand-juge de la province du Koang-si de se rendre en Việt-nam, accompagné des envoyés de ce pays, pour conférer l'investiture royale à Nguyễn-phuoc-anh.

Ce nom de *Việt-nam* (qui désigne le royaume de Cochinchine tel qu'il est constitué aujourd'hui) perpétue le souvenir de la réunion de l'An-nam à l'état de *Việt-*thường.

- 1 越 裳, en chinois: Yne-chang. Quant à 農 耐, en chinois Nôngnai, c'est le nom que les Chinois empruntent à la prononciation aunamite pour représenter celui de Đông-nai (champ de chefs), ancienne appellation de la Basse-Cochinchine. (Petrus Trường-vinh-ký.) Il en est sans doute de même pour les caractères Yue-chang.
- <sup>2</sup> 起 南. On voit d'après ce qui suit qu'on ne peut guère traduire les deux mots Yue et Nan (ou Việt et Nam) par «royaume du sud au-delà», et qu'il est plus à propos de traduire par «royaume uni de Việt et de Nam».

36. Dispositions relatives au tribut (1803). — Composition des tributs.

Nguyễn-phuoc-anh demanda à la cour de Chine des instructions relativement au tribut qu'il aurait à lui présenter. L'empereur décréta que, ainsi qu'il avait été décidé en 1792, le Việt-nam devait envoyer à Pékin un tribut tous les deux ans et rendre hommage tous les quatre ans.

Le décret ci-dessous, daté de 1803, extrait du Tats'ing-hoei-tien, fixe comme il suit la composition du tribut:

- « Sur la proposition du ministère des rites, le tribut » ordinaire bisannuel que doit envoyer le Việt-nam sera, » conformément à Nos décisions, composé de:
  - » 600 onces d'aloës ligneux,
  - » 1200 onces de parfum Sou-siang,
  - » 4 défenses d'éléphants,
  - » 4 cornes de rhinocéros,
  - » 600 pièces de soierie,
  - » 200 pièces de cotonnade,
  - » 90 livres de grains de paradis,
  - » 90 livres de noix d'arec.
  - » Les tributs de félicitation devront être composés de:
    - » 4 défenses d'éléphants,
    - » 4 cornes de rhinocéros,
    - » 300 pièces de soierie,
    - » 100 pièces de cotonnade. 1
- » Conformément au décret de 1781, le gouvernement » de Việt-nam est dispensé d'accompagner d'un tribut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir le Chapitre 58.

les remercîments ou les requêtes qu'il aurait à adresser à la cour de Pékin ».

Les nouveaux Nguyễn, successeurs des Lê, n'ont donc régné qu'une dizaine d'années, après lesquelles ils ont été renversés à leur tour par les anciens Nguyễn; ce sont ceux-ci qui apportent encore aujourd'hui tribut à la Chine.<sup>1</sup>

37. La Chine rapatrie à ses frais les émigrés annamites et les restes de l'ex-roi Lê-chiên-tong (1804).

Les ministres annamites et les membres de la famille Lê qui se trouvaient en Chine, exprimèrent le désir de rentrer dans leur patrie (1804). L'empereur y consentit. Il les chargea de la translation des restes de l'ex-roi Lê-chiên-tong<sup>2</sup> qui était mort (à Pékin en 1798).

<sup>1</sup> L'ouvrage dont je donne ici la traduction a été publié en 1842; mais il a été dûment constaté que le roi Tụ-dúc, au moins, représentant légitime des anciens Nguyễn, a toujours fidélement envoyé son tribut à Pékin. Le dernier envoyé annamite, porteur du tribut, a quitté Pékin à la fin d'août 1877. (Voir Chapitre 50.) Il n'est pas douteux, non plus, que tous les rois qui se sont succédé de Gia-long à Tụ-dúe inclusivement out reçu de la Chine leur investiture dans la forme exposée plus loin, au Chapitre 40. Voiei la liste de ces princes avec la date de leur investiture respective:

Gia-long嘉隆ouNguyễn-phuoc-anh阮福映1804.Minh-mang命明ouNguyễn-phuoc-giáo阮福皎1822.Thiêu-tri紹治ouNguyễn-phuoc-tuyen阮福號1842.Tụ-dúc嗣德ouNguyễn-phuoc-thi阮福班1849.

Tous ces princes se sont fait reconnaître par la Chine, qui a envoyé des ambassadeurs à Ke-cho, capitale du Tong-king, pour leur conférer l'investiture. Tụ-dùc seul, à eause de sa jeunesse et de eraintes de soulèvement dans les populations, a obtenu que la cérémonie de l'investiture se fit à Hué. (Legrand de la Liraye, Notes historiques.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lê-chiên-tong était mort à Pékin en 1798, suivant Bouillevaux.

(Il fut donné de l'argent à tous les parents du défunt; plusieurs d'entre eux servaient sous les bannières impériales à Nan-king, à Je-ho, à Tehang-kia-k'eou. Des Annamites qui avaient été exilés à I-li et au fleuve Amour furent également rapatriés et reçurent des secours d'argent.)

38. Tentative des Anglais en Annam (1808).

Le gouvernement annamite, dès ses débuts, s'était montré contraire à l'opium et au catholicisme; aussi les navires de commerce n'avaient-ils plus accès, depuis longtemps, au Quâng-nam.

Des officiers anglais demeurant dans l'Inde, ayant appris le récent avènement des (anciens) Nguyễn, crurent ce moment favorable pour faire franchir le fleuve Phúlương à plus de dix de leurs navires de guerre. Les Annamites dissimulèrent leurs jonques dans les affluents du fleuve; on ne voyait pas un homme à dix lieues à la ronde.

Lorsque les navires anglais furent arrivés à la hauteur de la capitale orientale (Hanoï), plus d'une centaine de jonques amamites rentrèrent de nuit dans le cours inférieur du fleuve; coupant ainsi toute retraite aux Anglais, elles les attaquèrent et leur brûlèrent les sept ou huit navires qui s'étaient avancés de la sorte.

Quant à ceux qui étaient restés à l'embouchure, ils eurent peur et disparurent, mais honteux de rentrer ainsi dans leur pays, ils firent voile vers la province de Canton et attaquèrent sans succès Ngao-men

(Macao)<sup>1</sup> puis ils se retirèrent. Ces faits se passaient la treizième année du règne de Kia-tsing (1808), lorsque Ouchiong-koang gouvernait la province des deux Koang.<sup>2</sup>

39. Remise par des envoyés chinois d'une lettre de l'empereur de la Chine au roi d'Annam (Cérémonial).

L'empereur nommera un délégué et un délégué-adjoint. A leur approche de la frontière annamite, le roi enverra au-devant d'eux des fonctionnaires chargés de les attendre respectueusement.

Les fonctionnaires annamites recevront avec respect la «châsse à dragons» ontenant les documents impériaux, c'est-à-dire que, devant elle, ils feront trois agenouillements et neuf prosternements (en frappant la terre de leur tête).

## □澳門.

- <sup>2</sup> 吳能光. En 1802, les Anglais occuperent Macao de crainte que les Français ne vinssent l'attaquer. Les autorités chinoises réclamèrent; les Anglais alors, ayant reçu la nouvelle que la paix avait été conclue, évacuèrent l'île. Ils y retournèrent toutefois en 1808: les Chinois se plaignirent aussitôt et exigèrent que les Anglais se retirassent. L'amiral anglais voulnt remonter jusqu'à Canton avec des barques armées pour traiter avec le viceroi, mais il fut repoussé et, voyant que le commerce serait interrompu s'il persistait à y rester, il rembarqua sa troupe et retourna à Calcutta. . . . Les autorités célébrèrent cette victoire et, pour en conserver le souvenir, firent élever un monument et même un fort. (D. Sinibaldo de Mas, La Chine et les Puissances chrétiennes, tome II, fol. 13.) Ceci confirme en partie le dire de l'autenr; je regrette de n'avoir rien trouvé de relatif à la tentative des Anglais au Tong-king dans les ouvrages français et anglais à ma disposition.

Ils feront un agenouillement et trois prosternements devant l'envoyé de Chine et son adjoint.

Le jour même de l'arrivée de la mission sur le territoire annamite, les pièces émanées de la cour de Chine et les objets que daignera envoyer l'empereur, seront déposés dans l'hôtel qu'occuperont les délégués chinois.

Après avoir renouvelé les saluts d'usage devant ces objets, les délégués du roi d'Annam feront trois prostèrnements devant les envoyés de Chine, saluts que ces derniers ne devront pas dispenser les délégués annamites de leur faire.

Le jour dont on sera convenu pour la lecture des pièces de chancellerie, le roi d'Annam, accompagné du prince héritier et des fonctionnaires, se rendra à l'hôtel des envoyés de Chine pour faire une digne réception aux lettres impériales et à la châsse aux dragons.

Après s'être acquitté des saluts d'usage devant ces objets, le roi retournera eliez lui, ce n'est qu'alors que les lettres dans leur châsse à dragons et les présents impériaux dans une voiture ad hoc seront portés à la demeure royale.

Le cortège des envoyés chinois sera précédé des emblêmes impériaux, de tambours et de musiciens. Les envoyés chinois passeront par l'ouverture centrale des portes; suivis de ce qu'ils sont chargés de remettre, ils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les portes sont percées de trois ou cinq ouvertures; l'onverture centrale, en Chine, est exclusivement réservée à l'empereur ou à ses délégnés quand ils sont porteurs de pièces émanées de lui. Il en fut ainsi, au moins, lorsqu'on s'occupait, en 1872, du mariage de l'empereur T'ong-tche. L'année

graviront les marches de la salle royale, au milieu de laquelle on aura préalablement disposé une table jaune flanquée de deux autres tables. C'est sur celle du milieu que seront déposées les lettres impériales, les deux autres seront destinées à recevoir les présents que daigne envoyer l'empereur.

Le roi, le prince héritier et les fonctionnaires annamites salueront ces objets par trois agenouillements et neuf prosternements, après quoi ils se relèveront et se placeront à genoux devant la place où seront déposées les lettres impériales pour en entendre la lecture. Une fois cette lecture terminée, les lettres impériales seront replacées sur la table et le roi fera un salut de trois agenouillements et neuf prosternements et se relevera. Les envoyés chinois se retireront; le roi et son entourage les reconduiront jusque dehors, puis le roi rentrera chez lui.

40. Investiture royale des princes annamites. — Honneurs funèbres accordés par la Chine lors de la mort d'un roi d'Annam.

S'il s'agit de la remise d'un livre d'investiture royale à un prince amamite après lecture d'une oraison funèbre,

suivante, eu 1873, lors de la réception solennelle des ambassades occidentales à la cour de Pèkiu, on ne put obtenir que le passage par une ouverture latérale. J'ai vu dans «Le tour du monde (Huit jours d'ambassade à Hué», par M. Brossard de Corbigny, N° 889, 890) que le roi Tụ-dùe n'a pas fait, sur ce point, plus de concessions que son suzerain, dont il favorise les représentants plus que les nôtres. Ces sortes de choses, peut-être futiles pour nous, sont très importantes aux yeux des Orientaux. Il serait juste que l'ouverture centrale des portes fût accessible, sinon aux euvoyés occidentaux, du moins aux lettres de créance dont ils sont porteurs. Ce ne serait plus que pour se retirer qu'ils passeraient par une porte latérale.

on procèdera d'abord dans le temple des ancêtres des rois d'Annam; on disposera la tablette du roi défunt dans la partie orientale du temple, de manière qu'elle regarde l'occident.

L'oraison funèbre impériale sera disposée au milieu du temple; le délégué chinois et son adjoint se tiendront debout de chaque côté.

Les offrandes mortuaires en argent ou soieries que daignera envoyer l'empereur seront rangées sur la table où sera dressée la tablette du roi défunt.

Le prince héritier d'Annam et ses fonctionnaires auxiliaires feront trois agenouillements et neuf prosternements, ils iront ensuite se placer à la gauche de la tablette ancestrale.

Pendant la lecture de l'oraison funcbre impériale, le prince et sa suite seront à genoux.

Après que l'oraison funèbre aura été incinérée à la place consacrée à cet usage, le prince et sa suite recommenceront leurs saluts et les délégués chinois se retireront.

La cérémonie de l'investiture devra avoir lieu dans la salle principale du palais et d'une manière conforme à ce qui précède (Chapitre 39) pour la remise de lettres impériales. Ce ne sera qu'après avoir reçu l'investiture, qu'un prince annamite pourra se faire reconnaître comme roi, faire part de son avènement anx divinités

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est une tablette étroite et haute d'une trentaine de centimètres, posée verticalement sur un support. Le nom du défunt s'y trouve écrit, c'est ainsi qu'elle personnifie la personne du mort.

des temples et recevoir les hommages de tous ses fonctionnaires. 1

Après avoir reçu son investiture, le roi devra se rendre en personne à l'hôtel de la mission chinoise pour remercier les envoyés de l'empereur et leur exprimer ses regrets (de les avoir dérangés).

Les envoyés chinois auront dès lors terminé leur mission, ils devront rentrer en Chine pour en rendre compte à la cour.

Pour l'investiture d'une princesse, le roi prendra les ordres de l'empereur, il en sera de même pour celle d'un prince héritier. On procédera comme il est dit plus haut.

Les présentes dispositions sont également applicables à la Corée et à Lieou-kieou.

41. Escorte des envoyés annamites se rendant à Pékin. — Route à suivre pour l'envoi du tribut. — Frais de voyage.

(Décret de 1773.)

A l'arrivée d'un envoyé annamite sur le territoire de la première des provinces qu'il aura à traverser pour se rendre à cette ville, on déléguera un lieutenant pour l'escorter jusqu'à Pékin en vue de pourvoir à sa sécurité durant le voyage; de plus, le gouvernement de

Le gouvernement chinois désigne par les mots Kouô-tchang 夏長, chef d'état, le roi d'Annam non iuvesti. L'investiture de la Chine lui confère le simple titre de Ouang 王, qui veut plutôt dire « prince » que « roi », car tous les proches parents de l'empereur de la Chine et les princes chinois portent ce titre. Le roi d'Annam se donne en outre le titre de « grand empereur » 大皇帝 dont il a soin de n'user que dans ses états.

ehaque province devra faire aecompagner d'officiers de eonfianee l'envoyé annamite jusqu'à la province voisine. Au retour de la mission annamite, on procédera de la même façon en déléguant les mêmes officiers jusqu'à ce qu'elle ait repassé la frontière. C'est, par l'exhibition de leur lettre et des tributs dont ils seront porteurs, que les envoyés annamites feront eonstater leur identité. C'est après qu'elle aura été dûment reconnue par le vice-roi et le gouverneur de province qu'il sera permis aux envoyés annamites de se mettre en route.

Il fut décrété en 1667 que le tribut de l'Annam devait passer par T'aê-p'ing-fou, dans la province du Koang-si.

En 1726, l'empereur *Yong-tcheng* <sup>1</sup> décida qu'à l'avenir les envoyés annamites, porteurs du tribut, seraient munis d'un laissez-passer du gouverneur du Koang-si et se rendraient à Pékin par eau en passant par les provinces du Hou-koang, <sup>2</sup> celle de Kiang-si et celle du Chantong. <sup>3</sup>

Lorsqu'ils quitteront la eapitale, on leur délivrera un nouveau laissez-passer pour s'en retourner par le même chemin.

(Décret de 1726.)

Jusqu'à présent, le paiement du voyage des missions étrangères a donné lieu à toutes sortes d'abus; Nous avons dû déjà rendre un déeret à ce sujet. Il ne devra

<sup>·</sup> 雍 正, 1723 à 1736.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 湖 廣, le Hou-nan et le Hou-pei.

<sup>3</sup> 山東

pas être accordé aux dites missions plus que le chiffre fixé par les réglements. Cependant, l'Annam envoyant de très loin des représentants pour féliciter les souverains de la Chine à l'occasion de leur avènement, il convient qu'à titre de bienfait de Notre part, il leur soit accordé davantage pour leurs frais de route.

En 1797, le vice-roi des denx Koang aumonça que l'Annam envoyait son tribut et que, cette fois, ses envoyés, modifiant l'itinéraire convenu, avaient passé par eau à travers les deux Koang et la préfecture de Tchao-tsing de la province de Canton, pour ensuite débarquer à Cha-tsing, dans la province du Kiang-si, et de là se rendre à Pékin.

En 1804, les envoyés annamites, porteurs du tribut, vinrent par terre par la passe Tcheng-nan-koan et par Pin-shiang-tcheou<sup>2</sup> dans le Koang-si, pour se rendre de là par eau à Pékin.

42. Formalités à remplir lors de l'arrivée du tribut à Pékin.

A l'arrivée à Pékin des envoyés étrangers, porteurs du tribut, le bureau des interprètes<sup>3</sup> enverra au ministère

L'hôtel du bureau des interprétes dépend du ministère des rites; jusqu'en 1790, les envoyés auuamites y étaient logés, mais depuis lors, ils demeurent dans un bâtiment appartenant à la surintendance de la cour

沙井

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Pin-shiang-tcheou 愚 祥 州, dans le Koang-si.

des rites l'inventaire des objets composant le tribut; l'administrateur du bureau, après les avoir examinés, les fera garder par ses employés.

Le ministère des rites demandera à l'empereur qu'ordre soit donné à l'intendance de la cour de prendre livraison des dits objets, que les éléphants soient remis à la direction des équipages de la cour et les chevaux aux grands-écuyers, que les sabres, les fourrures etc. etc. soient remis au dépôt de la guerre.

Le soufre restera entre les mains des vice-rois et gouverneurs des provinces par lesquelles aura dû passer la mission étrangère.

En 1718, il fut décrété que, l'éloignement de l'Annam rendant très pénible le transport des objets lourds, cet état scra dispensé du tribut de cornes et d'ivoire, l'Annam pourra également se dispenser de faire ouvrer son or et son argent.

Le tribut sera dorénavant laissé entre les mains du trésorier de la province du Koang-si. Si l'empereur désire s'en faire envoyer une partie pour son usage, l'intendance de la cour en écrira au gouverneur afin que ses officiers soient chargés de l'apporter à Pékin.

(Nei-ou-fou). Cette administration s'occupe d'eux conjointement avec le ministère des rites. Actuellement encore et depuis 1790, les Coréens habitent seuls l'hôtel du burean des interprètes, seuls maintenant ils relèvent exclusivement du ministère des rites.

L'administrateur du bureau des interprètes est en même temps « directeur de l'étiquette »; bien que les interprètes pour l'aunamite soient remplacés par des linguistes du Koang-si, il n'en continue pas moins de s'occuper de toutes les missions tributaires.

43. Remise, à Pékin, par les envoyés annamites, des lettres de leur roi (Cérémonial).

Tout envoyé, dès son arrivée à Pékin, devra déposer les lettres dont il est porteur au ministère des rites.

A cet effet, on dispose une table dans la grande salle de ce ministère.

Les membres du bureau des interprètes, revêtus de leur costume de cérémonie, amèneront l'envoyé annamite et les officiers de sa suite, tous revêtus du costume de conr de leur pays.

Ils pénétreront dans l'hôtel du ministère par la porte de l'angle gauche et iront se placer debout à gauche de l'escalier de la salle de réception. Un des présidents du ministère ira se tenir debout à gauche de la table; deux maîtres des cérémonies se placeront debout près de chacune des deux colonnes les plus voisines de la table.

Tous ces fonctionnaires seront en costume de cérémonie.

Les membres du bureau des interprètes graviront les premiers l'escalier et se tiendrout à l'ouest de la colonne de gauche; deux linguistes et deux employés feront monter l'envoyé annamite; il s'agenouillera ainsi que sa suite sur la plateforme de l'escalier.

L'envoyé remettra (en les élevant au-dessus de sa tête) ses lettres aux membres du bureau des interprètes. Ceux-ci les passeront au président du ministère des rites. Le président les mettra au milieu de la table disposée à cet effet et retournera prendre sa place. L'envoyé et les officiers de sa suite feront trois agenouillements et neuf prosternements; ils se relèveront et se retireront sons la conduite des membres du bureau des interprètes.

Les maîtres des cérémonies prendront les lettres annamites pour aller les remettre au Grand Conseil de l'empire.

44. Réception solennelle d'une mission annamite à la cour de Pékin. — Réception particulière (Cérémonial).

Lors des audiences solenuelles à l'occasion de félicitations officielles, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'emperenr, à l'occasion du solstice d'hiver, le préposé aux hôtes étrangers, l'administrateur du bureau des interprètes et autres introduiront l'envoyé annamite dans la salle d'attente située en face de la porte du midi.

Ils franchiront ensuite la porte Tchen-ton et, dès que tons les fonctionnaires du gouvernement auront rendu leurs hommages au sonverain, dans la salle de la Souveraine Concorde, l'envoyé annamite et sa suite seront introduits. Ils iront prendre place dans la cour au bas de l'escalier menant à la salle du trône. An commandement des luissiers, ils feront trois agenouillements et neuf prosternements.

En dehors de ces jours de réceptions générales, et s'il y a lieu de recevoir la mission annamite (en audience particulière) sur la proposition du ministère des rites, un des denx présidents de ce ministère, revêtu de son costume officiel, sera chargé d'introduire l'envoyé annamite vêtu du costume de cour de son pays. Les linguistes porteront la robe écussonnée. Tandis qu'ils attendront à la porte du palais, l'empereur, revêtu de son costume ordinaire, se tiendra dans une salle autre que la salle d'honneur. Les gardes du corps et leurs officiers se tiendront, comme de coutume, à droite et à gauche du souverain.

L'envoyé annamite, suivi des linguistes, ayant été introduit, se placera dans la partie oucst de la cour au pied de l'escalier menant à la salle du trône. Il fera là trois agenouillements et neuf prosternements; il montera ensuite par l'escalier occidental. Un linguiste montera également et restera à genoux au seuil de la salle d'audience.

Si l'empereur daigne questionner l'envoyé, les demandes de Sa Majesté seront transmises par le président du ministère des rites au linguiste, qui les traduira à l'envoyé annamite. Les réponses de celui-ci seront transmises de la même manière à l'empereur.

Aussitôt l'audience terminée, on fera sortir l'envoyé. Si l'audience doit avoir un caractère particulièrement amical, les fonctionnaires de service à la cour, mantchous et chinois, revêtiront leur robe brodée et leur surtout à écussons; ils se tiendront debout à la place que leur donne leur rang.

Après que le président du ministère des rites aura amené l'envoyé annamite au pied de la terrasse dans la cour, et que l'envoyé aura accompli les cérémonies d'usage, il sera introduit dans la salle du trône par la porte de droite et ira prendre place à l'extrémité de la ligne que forment les fonctionnaires.

Les linguistes entreront à sa suite et se tiendront debout un peu derrière lui.

Quand l'empereur aura daigné le permettre, les officiers des gardes du corps, les princes préposés au service intérieur du palais, les fonctionnaires mantchous et chinois et le ministre des rites s'asseoiront après un prosternement. L'envoyé annamite fera comme eux.

Si l'empereur daigne faire donner le thé, tous les assistants feront un agenouillement et un prosternement au moment où l'on servira Sa Majesté.

Les gardes du corps serviront les hauts fonctionnaires chinois et l'envoyé annamite. C'eux-ci s'agenouilleront et feront un prosternement avant de recevoir le thé. Ils feront un nouveau prosternement après avoir bu.

Si l'empereur daigne questionner l'envoyé annamite, le président du ministère des rites fera comme plus haut.

Aussitôt que l'audience aura pris fin, le ministre des rites fera sortir l'envoyé d'Annam; on le conduira dans la salle d'attente où, par ordre de l'empereur, on aura servi une collation. Après cette eollation les membres du bureau des interprètes reconduiront l'envoyé chez lui et, le lendemain, dès l'aube, ee personnage ira faire acte de remercîment en dehors de la porte du midi. Les maîtres des eérémonies feront mettre en rangs les fonctionnaires de service. L'envoyé sera conduit dans la partie occidentale de la cour et là, le visage tourné vers le nord, il fera, conformément à l'étiquette et sur

le commandement des huissiers, trois agenouillements et neuf prosternements.

45. Réception, à la cour de Pékin, d'un envoyé annamite, membre de la famille royale d'Annam.

(Décret de 1736, rendu sur la proposition du ministère des rites.)

Lors des audiences accordées aux envoyés annamites, on ne leur sert du thé et on ne leur permet de s'asseoir que s'ils sont membres de la famille de leur souverain; leur rang ne différant pas alors beaucoup de celui de nos hauts fonctionnaires attachés à la cour, on les traite d'une manière amicale.

Ainsi donc, si l'Annam choisit comme représentant le prince héritier du royaume ou un frère du roi, on le traitera ici comme il est dit plus haut.

S'il ne s'agit que de simples envoyés, leur rang différant beaucoup de celui de nos hauts fonctionnaires de service à la cour, les dispositions ci-dessus ne leur sont pas applicables.

Le jour de la réception en audience d'un prince d'une famille royale étrangère, l'empereur prendra place sur son trône dans le palais K'ièn-ts'ing. Les hauts fonctionnaires de service à la cour et les gardes du corps occuperont leur place habituelle. L'envoyé, suivi de son interprète, sera introduit par le ministre des rites; on le fera passer par l'ouverture occidentale de la porte K'ièn-ts'ing. Arrivé dans la partie occidentale de la

cour, il fera trois agenouillements et neuf prosternements. Le président du ministère des rites le fera monter par l'escalier occidental, le conduira jusqu'à la salle d'audience K'ièn-ts'ing, et le fera agenouiller sur le seuil de la porte centrale. L'interprète s'agenouillera à une petite distance derrière l'envoyé.

Celui-ci se retirera aussitôt que l'empereur aura fini de le questionner, et on lui servira du thé. Il sera ensuite conduit à la porte du midi pour y faire acte de remereîment. L'empereur ne veut plus à l'avenir que le thé soit offert en sa présence aux envoyés et aux hauts fonetionnaires elinois et tartares de la eour, ni qu'il leur soit permis de s'asseoir.

Les présentes dispositions sont également applicables à la Corée et à Lieou-kieou.

46. Remise à un envoyé annamite des présents que lui accorde la cour de Pékin. (Cérémonial.)

On disposera une table sur la gauche du chemin central conduisant à la porte du midi. 1 On y déposera les présents impériaux.

Les membres du bureau des interprètes devront être en eostume officiel, et l'envoyé annamite devra se présenter dans le costume de cour de son pays.

L'envoyé annamite, après avoir passé par l'ouverture orientale des portes Tchang-ngan,2 et Tièn-ngan3 et

<sup>1</sup> 午門.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 長 安 門 <sup>3</sup> 天 安 門

par celle appelée Toan, <sup>1</sup> ira se mettre debout devant la salle d'attente occidentale. Le président du ministère des rites se placera également debout au nord, derrière la table. Le préposé aux hôtes et les autres officiers de service se placeront de l'autre côté de la table, au sud, le visage tourné vers l'ouest; le censeur chargé du contrôle des cérémonics, les maîtres de cérémonies et les huissiers se rangeront, en se faisant vis-à-vis, à droite et à gauche de la voie centrale de la cour; deux officiers de service se tiendront au nord de la place destinée à l'envoyé annamite, ils auront le visage tourné vers l'est. Tous ces fonctionnaires devront être en costume de cérémonie.

Après que ces dispositions auront été priscs et, au commandement des huissiers, on conduira l'envoyé dans la partie ouest de la cour. En s'y rendant, il maintiendra son visage tourné vers le nord. Au commandement d'avancer, de s'agenouiller, de se prosterner, il fera trois agenouillements et neuf prosternements.

Le préposé aux hôtes présentera les objets que l'empereur daigne donner à l'envoyé et à sa suite; les interprètes les passeront à l'envoyé, qui s'agenouillera pour les recevoir. Il les passera ensuite aux gens de sa suite: chacun s'agenouillera avant de les recevoir, les uns et les autres feront ensemble trois agenouillements et neuf prosternements et se retireront.

端門.

## 47. Permission aux envoyés annamites de faire du commerce.

Les envoyés des pays tributaires, à l'exception de ceux de Lieou-kieou et de Corée, scront autorisés, après qu'ils auront été l'objet des bienfaits de l'empereur, à ouvrir marché tous les trois ou cinq jours. Ceux de Lieou-kieou et de Corée pourront commercer tous les jours. Le ministère des rites fera désigner par le ministre des finances les employés des magasins du palais qui scront chargés des achats de la cour.

Lors de la réception de la réponse du ministère des finances, il sera publié une proclamation et on désignera des officiers pour veiller à l'équité des transactions.

Les navires des pays tributaires qui viendraient en dehors des époques fixées pour la réception du tribut de leur nation seront considérés comme faisant du commerce illicite. Les vice-rois et gouverneurs devront les faire partir.

#### (Décret de 1665.)

Les envoyés tributaires sont autorisés à apporter des marchandises, mais les frais de transport resteront à leur charge. Ils pourront, si bon leur semble, en faire commerce à Pékin, mais, s'ils désirent trafiquer dans d'autres places, les vice-rois et gouverneurs devront déléguer des officiers pour surveiller les transactions et prévenir toute difficulté.

En 1775, l'envoyé annamite passant à Nan-kin voulut acheter du satin; rien ne s'y opposait; mais ayant agi privément en cette circonstance, les marchands avaient surfait leurs prix d'une manière si exorbitante, qu'il devait infailliblement en résulter des discussions. En effet, les autorités durent intervenir.

L'envoyé annamite devra dorénavant fournir aux autorités la liste des articles qu'il désirera acheter. Ce seront les autorités qui se chargeront d'en faire l'acquisition.

En 1794, le roi de Cochinchine, appréciant les produits de l'industrie chinoise, commanda dans la province du Kiang-nan des robes brodées; il envoya quelqu'un avec des pouvoirs pour les faire exécuter. Cette personne était munie de pièces constatant que la commande était pour le roi; l'empereur, craignant de voir s'accroître les désirs de ce prince, de voir s'augmenter le nombre de ses commissionnaires, ce qui donnerait lieu à des embarras, décréta ce qui suit:

L'Annam envoyant tribut tous les deux ans, ses représentants vont et viennent sans cesse. Si le roi désire des vêtements brodés, qu'il les fasse acheter lors du voyage de ses envoyés.

Quand le roi aura quelque chose à faire acheter à Nan-kin, il devra prier le vice-roi des deux Koang de solliciter de l'empereur la permission pour l'envoyé annamite de modifier l'itinéraire réglementaire et de venir par eau en passant par Nan-kin.

Si le roi d'Annam n'a rien à acheter dans le Kiangnan, ses envoyés devront, comme par le passé, se rendre à Pékin par le Hou-pei et le Ho-nan. 48. De ce qui est interdit aux envoyés annamites et à leur gouvernement.

Défense est faite aux étrangers de faire des présents aux vice-rois ou gouverneurs chinois.

Défense est également faite aux étrangers autorisés à faire du commerce, d'acheter des livres d'histoire, des satins du Thibet à grandes fleurs, noirs, jaunes, violets, des armes, du salpètre, de la corne.

Les marchands et les simples particuliers auxquels les envoyés auront livré des tissus de soie ou de coton pour les faire teindre, devront les rapporter au temps fixé.

Aux époques durant lesquelles il sera permis aux envoyés de faire du commerce, le ministère des rites fera afficher une proclamation informant le public qu'on fera passer en jugement:

Les individus qui, intentionnellement, ne livreraient pas les commandes qui leur sont payées ou feraient attendre trop longtemps les envoyés;

Les individus qui se prêteraient à un commerce clandestin;

Les individus qui faciliteraient aux envoyés les moyens de se procurer des objets prohibés tels que des armes, du euivre, du fer;

Les individus qui voudraient trop bénéficier en vendant aux étrangers. Des fonctionnaires devront être envoyés expressément près des vice-rois et gouverneurs compétents; ceux-ei adresseront un rapport à l'empereur après avoir pris connaissance des missives.

49. Conduite du gouvernement chinois en cas de décès d'un envoyé annanite ou d'un membre de sa mission.

Si un envoyé tributaire mourait en voyage, le ministère des rites en aviserait la cour.

Il serait ordonné aux académiciens de rédiger une oraison destinée à être brûlée au nom de l'empereur à la mémoire du mort; le trésorier de la province où serait mort l'envoyé serait chargé de pourvoir aux objets rituels, d'envoyer des officiers rendre les honneurs funèbres au défunt, d'indiquer le lieu de sépulture, d'élever une pierre tombale.

S'il s'agit d'un officier de la suite d'un envoyé, celui-ei sera libre de rapatrier le corps du défunt.

Si un envoyé mourait à Pékin, on fournirait un cercueil et du satin rouge; on déléguerait des officiers pour rendre les honneurs funèbres au défuut. Le ministère de la guerre fournirait des voitures, des chevaux, des hommes, et les dons que l'empereur se réservait de faire à l'envoyé seraient confiés à la mission annamite pour être portés en Annam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Chine, au contraire, remet des missives aux envoyés cochinchinois pour leur roi, ainsi qu'on le voit plus loin, au Chapitre 50.

S'il s'agissait de gens de la suite de l'envoyé, on donnerait un cercueil et de la soie rouge; mais si le décès avait lieu en voyage, la mission annamite pourvoirait seule à l'enterrement.

50. Extrait de la Gazette de Pékin du 19 mars 1878: document officiel relatif à la dernière mission annamite.

T'ou-tsong-ing, gouverneur de la province du Koang-si. s'agenouille et annonce respectueusement à l'empereur que l'envoyé de Việt-nam, 2 P'ei-ouen-i, 3 retournant dans son pays, est arrivé dans la province du Koang-si. Le rapporteur informe également l'empereur de la date à laquelle l'envoyé eoclinchinois s'est remis en route:

Il est parti de Pékin à la fin d'août 1877, le Tao-t'aï (chef de circuit) Ni-mao-li, chargé de l'accompagner, m'a fait connaître son arrivée à Koei-lin, le 19 janvier dernier; j'ai enjoint aussitôt à l'envoyé annamite de s'y arrêter afin qu'il lui fût donné la collation prescrite par la règle.

Il nous a fait savoir que, ayant eu la faveur d'être reçu à la cour, Votre Majesté avait daigné lui faire des présents; que Votre Majesté avait daigné accorder comme une grâce à son roi une lettre, du satin, des pelleteries et autres objets, qu'il était chargé d'emporter respectueusement en Viêt-nam pour les remettre à son maître comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 涂 淙 瀛.
<sup>2</sup> Nom sous lequel est désigné aujourd'hui le royaume-uni de Cochinchine, comme il a été dit au Chapitre 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 斐文視.
<sup>4</sup> Voir page 7, note 1.

marques d'une faveur dont un petit état n'est pas généralement l'objet.

Il a ajouté qu'il avait fait bon voyage, et il remercie du fond de son cœur la Cour Céleste de la magnanimité avec laquelle elle traite les hommes venus de loin.

La reconnaissance de cet envoyé m'a en effet paru très sincère; je lui ai fait préparer des barques et, le 22 janvier, il s'est remis en route.

Le Tao-t'aï Ni-mao-li et le sous-préfet Leang-shuo-i, qui ont conduit jusqu'ici la mission cochinchinoise, étant tous deux malades, j'ai désigné, pour l'accompagner et commander l'escorte, un officier nommé Ni-iên.

J'ai enfin donné l'ordre aux fonctionnaires civils et militaires que cela concerne de donner aide et protection, en eas de besoin, à l'envoyé du royaume de Việt-nam.

Par mes soins, le vice-roi de Canton est informé de toutes ces mesures.

Le présent rapport est renvoyé au conseil privé avec le visa de l'empereur.

#### 51. Division administrative de l'Annam.

Le territoire de l'Annam mesure de l'est à l'ouest 1700 li et du nord au sud 2800 li. Il est baigné à l'est par la mer; à l'ouest, il est borné par le Laos<sup>2</sup>;

# 鬼 小 國 非 常 榮 遇

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 老 撾 Lao-tchoua, appelé aujourd'hui Nan-tchang 南 掌 par les Chinois.

au sud, il est séparé de la mer par le Ciampa; au nord, il confine au Koang-si et au Yun-nan.

L'Annam comprend 52  $ph\mathring{u}^1$  (villes ou préfectures de première classe), dont 12 occupés par des tribus indigènes  $(Th\mathring{o}-t\mathring{u})^2$ . Ce pays ne comprend donc récllement que 40 villes ou préfectures de première classe, qui se répartissent en 13  $d\mathring{a}o^3$  ou provinces. Je donne cidessous leurs noms avec le nombre des villes subsistant eneore:

1° la province de *Thanh-hoa*, comprenant 4 phů, 15 *huyên* 4 (sous-préfectures);

2° la province de *Tuyên-quang*, comprenant 3 *châu* <sup>5</sup> (préfectures de seconde classe) et 1 huyên;

3° la province de *Húng-hoá*, <sup>6</sup> comprenant 10 châu, 2 huyên.

Quelques phú qui faisaient partie des provinces dont les noms suivent, ne subsistent plus.

4° la province de An, comprenant 4 phú, 12 huyên; 5° la province de  $S\acute{o}n$ -tây, comprenant 5 phủ, 24 huyên; 6° la province de Kinh-bắc, comprenant 4 phủ, 20 huyên;

```
' 府.
<sup>2</sup> 土 司.
<sup>3</sup> 道.
```

<sup>4</sup> 縣.

<sup>5 111</sup> 

<sup>· 777·</sup> 6 En abinaia, Shi

<sup>6</sup> En chinois: Shing-hoa 與 化.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> En chinois: Ngan **安**.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> En chinois: Chan-si 山 更.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> En chinois: King-pei 京 北.

7° la province de *Thái-nguyễn*,¹ comprenant 3 châu, 8 huyên;

8° la province de Són-nam, 2 comprenant 9 phú, 36 huyên;

9° la province de *Hai-düong*, 3 comprenant 4 phú, 19 huyên;

10° la province du *Quang-nam* (où se trouve la baie de Touranne);

 $11^{\circ}$  la province de *Thuận-hoá*  $^{5}$  (ancien nom des provinces de Hué).

Ces deux dernières provinces constituaient le repaire des Nguyễn.

12° la province de *Cao-bang*, comprenant 1 phú et 4 huyên;

13° la province de *Lang-són*, comprenant 1 phú et 7 huyên.

Les Nguyễn s'étaient emparés de ces deux dernières provinces pour se défendre contre la Chine. 6

52. Itinéraires pour se rendre de Chine à la capitale orientale de l'Annam (Hanoï).

On peut communiquer avec l'Annam par trois points différents : 1° par la province chinoise du Koang-si, 2° par celle du Koang-tong, 3° par celle du Yun-nan.

- ¹ En chinois: T'aê-yuan 太 原.
- <sup>2</sup> En chinois: Chan-nan 山 南.
- 3 En chinois: Haï-yang 海 陽.
- <sup>4</sup> Possédait 3 phú (Ngan-nan-t'oû-chouô).
- <sup>5</sup> Possédait <sup>3</sup> phủ (Ngan-nan-t'oû-chouô).
- <sup>6</sup> Les Chinois occupaient ces deux provinces en 1873.

C'est sous les *Han* postérieurs (dans le premier siècle de l'ère chrétienne, en l'an 41) que (le général *Ma-yuan*, surnommé) *Fou-p'o* fit prendre, pour la première fois, la route du Koang-tong à une armée navale.

C'est sous la dynastie des Soug (en 1052) qu'on suivit pour la première fois la route du Koang-si, et ce n'est que sous les Ming (en 1406) qu'on suivit pour la première fois la route du Yun-nan pour pénétrer dans l'Annam.

53. Itinéraires du Koang-si en Annam.

Les routes menant du Koang-si en Annam sont au nombre de trois:

Première route du Koang-si en Annam.

On part de *Pin-shiang-tcheou*;<sup>3</sup> on en sort par la passe sud et, après un jour de voyage, on arrive à la ville annamite de *Pha-lûy-dịch*<sup>4</sup> dans la préfecture de *Văn-uyên-châu*;<sup>5</sup> ou bien, passant au nord de *Thoát-lắng-châu*,<sup>6</sup> on arrive en un jour à *Lạng-sôn-phů*;<sup>7</sup> de là,

- 」後漢, 25 à 220 de notre ère.
- 2 伏波馬援. Ce général chinois vainquit les Tong-kinois l'an 42 de notre ère; e'est lui qui érigea les deux fameuses colonnes de bronze qui scrvent de limite aux deux empires sur la frontière du Koang-si. Ma-yuan avait établi sa résidence dans la ville tong-kinoise de 望海 Onang-haï (en chinois).
  - <sup>3</sup> Voir page 61, note 2.
  - <sup>4</sup> En elinois: P'ô-lei-i 坡 壘 驛.
  - <sup>5</sup> En ehinois: Onen-yuan 文 淵.
  - 6 En chinois: T'ô-lang 脱 訊.
  - <sup>7</sup> En chinois: Leang-chan-fon.

marchant un jour au nord de  $\hat{O}n$ -châu,  $^1$  on va à  $Qui-m\hat{o}n$ -quan;  $^2$  de là, en un jour, à  $T\hat{a}n$ -le-thôu  $^3$  au sud de  $\hat{O}n$ -châu, et franchissant les Vingt-fleuves,  $^4$  on est en un jour à  $B\hat{a}o$ - $l\hat{o}c$ - $huy\hat{e}n$ ;  $^5$  après une demi-journée de marche, on atteint le fleuve  $Xu\hat{o}ng$   $^6$  qu'il faut traverser; en un jour, on est au pont du  $march\hat{e}$  sud  $^7$  de An- $vi\hat{e}t$ - $huy\hat{e}n$   $^8$  sur la rive septentrionale du fleuve (Thi-kieû).

### Deuxième route du Koang-si en Annam.

On part de la préfecture chinoise de Sse-ming, 9 et, passant par la montagne Ma-thiên-lânh, 10 on arrive à Tú-lăng-çhâu; 11 de là, il y a un jour, en passant par Biện-cương-ai, 12 jusqu'à Lôc-bînh-châu; à l'ouest de cette ville, il y a une route conduisant en un jour à Lạng-sòn-phủ.

- ¹ En chinois: Onen-teheon 温 州.
- <sup>2</sup> En ehinois: Koei-men-koan 鬼 門 關.
- <sup>3</sup> En chinois: Sin-li-toun 新麗 邨.
- 4 Eu chinois: Eurl-che-kiang \_\_\_ + /\\_; en annamite: Hai-mu'oi-giang.
  - <sup>5</sup> En chinois: Pao-lon 保 禄.
- 6 En chinois: Tch'ang ♯, qui semble être le même que le Thọxương.
- <sup>7</sup> En chinois: Nan-che-k'iao **南市橋** sur le fleuve Thi-kieû, le même sans donte que le Thi-caû-giang. Voir page 26, note 4.
  - <sup>8</sup> En chinois: Ngan-ynê, **安 越**.
  - 9 En elinois: Sse-ming 思 明.
  - 10 En chinois: Mo-t'ien-ling 摩 天 嶺.
  - 11 En chinois: Ssc-ling-tchcon 思陵州.
  - 12 En elinois: P'an-tsiang-i 辦 强 隘.

Si l'on veut passer par l'est, on devra franchir le fleuve Thiên-lý. ¹ Ce fleuve, du temps de l'empereur Yong-lô² (1403 à 1425) avait été comblé par ordre du roi Lê-loi pour empêcher le passage des troupes impériales chinoises. Celles-ei, prévenues, enlevèrent les obstacles et passèrent.

Du fleuve Thiên-lý, on arrive en un jour et demi à An-bác-châu; de là il y a un jour et demi de marche jusqu'à la montagne Hao-quân-động. Cette route de montagne est très-dangereuse. Après un jour de marche, on atteint Phong-nhân-huyên; de là partent deux chemins: par le premier on est en un jour à Bảo-lộe-huyên et l'on franchit le fleuve Xuống; par le second on pénètre dans la préfecture de Lạng-sòn-phủ et on arrive, après un jour de marche, au pont du marché sud de An-việt-huyên sur la rive nord du fleuve Thi-kieû; là les deux chemins se rejoignent.

Troisième route du Koang-si en Annam.

En entrant par la sous-préfecture chinoise de *Long-tcheou*, il y a un jour jusqu'à *Bînh-nhî-aî* <sup>6</sup> et un jour jusqu'à *Thâ't-uyên-châu*, <sup>7</sup> de là deux jours jusqu'à

- <sup>1</sup> En chinois: Ts'ien-li 千里.
- 2永樂.
- 3 En chinois: Ngan-pô-tcheou 安博州.
- <sup>4</sup> En chinois: Haô-kinn-t'ong 耗 軍 洞.
- <sup>5</sup> En chinois: Feung-yen-shien 風 眼 縣.
- 6 En chinois: P'ing-curl-i 手 麗 溢.
- <sup>7</sup> En chinois: Ts'i-yuan-tcheon 十 淵 州.

Bînh-gia-xã¹ de Văn-lan;² de là on peut suivre deux chemins différents.

Par le premier, partant de Văn-lan, on marche un jour en passant par les montagnes au nord de Hûu-lûng-huyên³ et par la passe Quî-môn-quan; on a 40 li de terrain plat, puis on franchit le fleuve Xuồng à sa source et, passant an sud de Hũu-lûng, on descend la rive sud du fleuve; en un jour, on est à An-dõng-huyên;⁴ à partir de Thế-an-huyên,⁵ la route est plate. De Andông-huyên, il y a un jour jusqu'au pont du marché central de An-việt-huyên, sur la rive nord du fleuve.

Par le deuxième chemin, partant de Văn-lan, on marche un jour et demi à l'ouest de Binh-nhî-ai en passant par Vô-ngan-châu; c'est une route de montagne. On marche ensuite pendant deux jours pour arriver à Tú-nộng-huyện, 6 le chemin est plat; de là, en un jour et demi, on atteint le pont du marché nord de An-việt-huyện, sur la rive nord du cours supérieur du fleuve Thi-kieû. Ce fleuve coule au sud du Xuồng-giang et baigne le centre du district de An-việt, situé lui-même au sud du fleuve Thi-kieû. C'est là qu'aboutissent toutes les routes; par chacune d'elles on peut convoyer des troupes.

- <sup>1</sup> En chinois: P'ing-kiè-che 平 茄 社.
- <sup>2</sup> En chinois: Ouen-lan 文 蘭.
- 3 En chinois: Yeou-long 右 隴.
- ' En chinois: Ngan-yong-shien 安 勇 縣.
- <sup>5</sup> En chinois: Che-ngan-shien 世 安 縣.
- <sup>6</sup> En chinois: Sse-nong-shien 司 農 縣.

De An-việt-huyện, il y a un jour de marche jusqu'à  $T\hat{u}$ -sôn- $ph\dot{u}$ ; on gagne ensuite les districts de  $\mathcal{D}$ ong-ngan-huyện, de Gia-lãm-huyện et autres, puis on traverse le fleuve Phú-lường pour entrer dans le Giao-châu.

54. Itinéraires du Yun-nan en Annam.

Pour passer du Yun-uan en Annam il y a deux routes:

Première route du Yun-nan en Annam.

Sortant de Meung-tze et passant par Lien-hoa-t'an, <sup>4</sup> on pénètre par la passe Đá-lũng-quan <sup>5</sup> dans le Giao-châu; descendant ensuite à Trình-lan-đông, <sup>6</sup> on passe par la rive droite de la source du fleuve Đaò; <sup>7</sup> après quatre jours de marche, on atteint Thuỷ-vi-châu; <sup>8</sup> après huit jours de plus, on arrive à Văn-bành-châu; <sup>9</sup> de là, il y a cinq jours jusqu'à Trân-an-huyện; <sup>10</sup> de là, cinq jours jusqu'à Hạ-hoa-huyện; <sup>11</sup> de là, trois jours jusqu'à Thanh-ba-huyện; <sup>12</sup> de là, trois jours jusqu'à Lâm-đaò-

- <sup>1</sup> En chinois: Tze-chan-fou 慈 山 府.
- <sup>2</sup> En chinois: Tong-ngan 東岸.
- 3 En chinois: Kia-linn 嘉林.
- 4 En chinois: 漢作. T'an veut dire « rapide ».
- <sup>5</sup> En chinois: Che-long-koan 石龍關.
- <sup>6</sup> En chinois: Tch'eng-lan-t'ong 程瀾峒.
- <sup>7</sup> En chinois: T'aô 沙人.
- \* En chinois: Chouei-wei-tchcou 水尾州.
- <sup>9</sup> En chinois: Onen-p'an-tcheou 文盤州.
- 10 En chinois: Tchen-ngan-shien 鎮安縣.
- <sup>11</sup> En chinois: Hia-hoa-shien 夏 華 縣.
- 12 En chinois: Ts'ing-p'ô-shien 清 波 縣.

phủ; les eaux du Đaò affluent dans le cours supérieur du fleuve Phú-lường; au nord de celui-ci est la rivière Truyện-hoá² et, au sud, la rivière Đà; ces trois cours d'eau constituent ce qu'on appelle « les trois fleuves » (Tam-giang). De Lâm-daò, il y a deux jours jusqu'à Son-vi-huyện; de là, deux jours jusqu'à Hưng-hoá-phủ, aucienne cité de Đa-bang-thành; de là, un jour jusqu'à Bạch-hac-thân-miếu, point de jonction des « trois fleuves » (Tam-kì-giang); de là, quatre jours jusqu'à Bạch-hac-huyện; on passe ensuite le fleuve Phú-luòng.

#### Deuxième route du Yun-nan en Annam.

De Ho-yang-y<sup>8</sup>, on suit la rive gauche de la rivière Đaò et, en dix jours, on atteint Bînh-nguyễn-châu; cinq jours après, on arrive à Phú-an-huyện; de là, il y a un jour jusqu'à Tuyên-giang-phủ dou Tuyên-hoá-châu; de là, deux jours jusqu'à Đoan-hùng-phủ; de là, einq jours

- <sup>1</sup> En chinois: Linn-t'ao-fou 臨 冰 南.
- <sup>2</sup> En chinois: Shiuan-hoa-kiang 宣化江, un des trois affluents du Phú-lu'ong.
  - 3 En chinois: T'ô-kiang 🏋 🏋, un des trois affluents du Phù-luồng.
  - <sup>4</sup> En chinois: Chan-wei-shien 山 圍 縣.
  - <sup>5</sup> En chinois: Tô-pang-tch'eng 多 那 城.
  - 6 En chinois: Paï-hao-chen-miao 白 鶴 神 廟.
  - <sup>7</sup> En chinois: San-tchc-kiang 三 岐 江.
  - 。河陽隘.
  - <sup>9</sup> En chinois: P'ing-yuan-tchcou 平原州.
  - <sup>10</sup> En chinois: Fou-ngan-shien 富安縣.
  - 11 En chinois: Shiuan-kiang-fou.
  - 12 Voir page 24, note 4, ct page 83, note 2.

jusqu'à l'embranchement des « trois fleuves » (Tam-kì-giang) à Bạch-hae; cette route est difficile à eause des sentiers étroits des montagnes, tandis qu'en passant par la rive droite de la rivière Đaò, le sol est plat et on suit une grande route.

## 55. Itinéraire du Koang-tong en Annam.

Si l'on fait voile de Ou-lei-ehan, île dépendant de Lièn-tcheou, on peut, avec le vent du nord, aborder en un ou deux jours à  $Hai-dông-phi^2$  en Annam.

## 56. Côtes de l'Annam (navigation).

Partant de l'île Ou-lei-ehan, on va, en un jour, à Pa"ilong-vei³ de la sous-préfecture ehinoise de Yong-ngan;⁴ de là, on va en deux jours à l'île  $Ngoc-s\'on-m\^on;⁵$  de là, en un jour à  $Van-ninh-ch\^au;⁶$  de là, en un jour à l'île  $Mi\~e\'u-s\'on;⁷$  de là, en un jour à l'île  $Pōn-t\^ot-tu\~an-t\'u;ී$  de là, en deux jours à  $Ha\~i-d\^ong-ph\~u;$  de là, en deux jours, à  $Kim-thuc-x\~a;ී$  là se trouve une barre roeheuse, établie autrefois par les  $Tr\~un$  10 pour empêeher l'entrée des

- ·廉州·
- <sup>2</sup> Voir page 22, note 5.
- 。白龍尾
- \* 派 安
- <sup>5</sup> Eu chinois: Yu-chan-men 玉山門.
- <sup>6</sup> En chinois: Ouan-ning-tcheou 萬 寧 州.
- <sup>7</sup> En chinois: Miao-chan 廟 山.
- <sup>8</sup> En chinois: T'ouen-tsou-shiun-sse 屯 卒 巡 司.
- 9 En chinois: King-chou-che 經熟社.
- 10 En chinois: Tch'eug 陳.

troupes mongoles des Yuan; à un jour de là, on touche au port de Bach-dang, et, pour arriver à celui de An-duong, on passe par Thien-lieu-tuan-tu; de là, allant plus au sud, on atteint le port de Bo-son (nom du promontoire de la province de Hai-duong); plus au sud encore, se trouve le port de To-ngu. Par tous ces ports et les cours d'eau qui s'y jettent, on peut pénétrer dans le Giao-chân.

57. Routes à suivre pour entrer en Annam par les différents ports de la côte,

## Port de Bach-dang.

On passe par *Thuỳ-đường-huyện* 6 et *Đông-triệù-huyện* 7 et on arrive à Haî-dường-phủ, ou bien on passe par *Linh-huyện*, 8 on suit le fleuve *Hoàng-kinh* 9 et le fleuve *Bình-nân*. 10

# Port de An-duong.

On passe par An-duòng-huyện pour aller à *Kinh-môn-phu*, 11 on continue par le fleuve Hoàng-kinh,

- <sup>1</sup> En chinois: Paï-t'eung hai-k'eou 白藤海口.
- <sup>2</sup> En chinois: Ngan-yang 安陽.
- 3 En chinois: T'ien-leo-shiun-sse 天 潦 巡 司.
- <sup>4</sup> En chinois: T'ou-chan 塗 山.
- <sup>5</sup> En chinois: Sou-yu 素 魚.
- <sup>6</sup> En chinois: Chouei-t'ang-shien 水 棠 縣.
- <sup>7</sup> En chinois: Tong-tch'ao-shien 東潮 縣.
- <sup>8</sup> En chinois: Lin-shien 震 縣.
- <sup>9</sup> En chinois: Hoang-king-kiang 黃 徑 江.
- 10 En chinois: P'ing-t'an-ho 平 灘 河.
- 11 En chinois: King-men-fou 期間 荷 de la province de Quang-yên.

puis on passe par le nord au-dessus de  $Nam\text{-}sach^{\text{ }1}$  et  $Thu \hat{o} ng - h\hat{o} n\hat{g}$ .

#### Port de Đô-sôn.

On va à  $C\hat{o}$ -trai, <sup>3</sup> de là à Ngi-duòng, <sup>4</sup> on passe au nord de An- $la\hat{o}$ , <sup>5</sup> on arrive ainsi à Binh-ha- $huy\hat{e}n$ ; <sup>6</sup> de là, on continue par le sud de Nam-sach et Thuòng-hông.

#### Port de <del>D</del>a-ngw.

On passe par An-laô (un des luyện du phủ de Kieû-thoai, de la province de Haỉ-duòng), par  $T\hat{a}nh$ -minh-huyện  $^7$  jusqu'à  $T\hat{u}$ -kì  $^8$  (les quatre bras), on suit le fleuve  $H\hat{o}n\hat{g}$ ,  $^9$  on arrive ainsi à  $Kho\acute{a}i$ -châu  $^{10}$  et l'on entre par  $H\grave{a}m$ - $t\mathring{u}$ -quan.  $^{11}$ 

- <sup>1</sup> En chinois: Nan-ts'e 南 策, ancien nom de la province de Hafduòng.
  - <sup>2</sup> En chinois: Chang-hong 上 洪, partie de la province de Haf-duòng.
  - 3 En chinois: Kou-tchaï 古 齋.
  - 4 En chinois: I-yang-shien 宜 陽 縣.
  - <sup>5</sup> En chinois: Ngan-lao 安老.
  - 6 En chinois: P'îng-ho-shien 平河縣.
  - <sup>7</sup> En chinois: Sin-ming-shien 新明縣.
  - <sup>8</sup> En chinois: Sse-tche 四 岐.
  - 9 En chinois: Hong-kiang 洪江.
  - 10 En chinois: K'ouai-tcheou 快州.
  - 11 En chinois: Shien-tze-koan 鹹子 關.

Port de Thái-bình 1 (au sud du précédent, dans la province de Nam-dinh).

On passe par *Thái-bình-phủ*, par *Tân-húng-phủ*, <sup>2</sup> par Khoái-ehâu, par Hàm-tủ-quan, et on arrive au fleuve Phú-luòng.

Telles sont les communications par mer avec le Giaoehâu, dont la partie orientale comprend Hai-duòng, Namsách, Thuòng-hông, Kinh-môn, Hạ-hông, Thuận-an, 4
Khoái-châu et autres phủ. Si éloignés qu'ils soient de
la mer, ils sont abordables par des cours d'eau qui
déroulent en éventail leurs méandres sur plusieurs centaines de li; les grands navires ne pouvant y avoir
aceès, les Annamites se servent de bateaux plats pour
naviguer sur ces cours d'eau.

#### 58. Produits de l'Annam. 5

| Or natit | f.    |    |    |     |      |               |      | •     |     |     |   | 生 | 金 |
|----------|-------|----|----|-----|------|---------------|------|-------|-----|-----|---|---|---|
| Argent   | •     | •  | •  | •   |      |               |      |       | •   |     |   | 銀 |   |
| Cuivre   | •     |    |    |     |      |               | ٠    |       |     | ٠   |   | 銅 |   |
| Cinabre  |       |    | ٠  |     |      |               | •    |       |     | •   | • | 丹 | 砂 |
| Perles f | fines | 5. | ٠  | •   | •    | ٠             | ٠    |       | •   |     |   | 珠 |   |
| Écaille  |       |    | •  |     |      |               |      |       |     |     |   | 玳 | 瑁 |
| Corail.  |       |    |    | •   |      |               |      | •     |     |     |   | 珊 | 瑚 |
| Aloës li | gne   | ux | (a | qui | lari | $\dot{a}$ $a$ | igal | lloci | hun | ı). |   | 沉 | 香 |

¹ En chinois: T'aë-ping 太平.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En chinois: Sin-hing-fou 新 與 府.

<sup>3</sup> En chinois: Shia-hong 下洪, partie de la province de Hai-duò'ng.

<sup>4</sup> En chinois: Chouen-ngan 順 安.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Extrait du « Ngan-nan-t'ou-chouô ».

| Liquidambar                              | 蘇合油                |
|------------------------------------------|--------------------|
| Jade serpentine                          | 翡翠                 |
| Faisans blancs                           | 白雉                 |
| Cerfs blancs                             | 白 鹿                |
| Rhinocéros                               | 犀                  |
| Éléphants                                | 象                  |
| Rhinocéros de Malaisie, corne de trois   |                    |
| coudées, corps noir, pesant 3000 livres, |                    |
| son cuir est propre à faire des armures  | 兕                  |
| Mouflon                                  | 羚 羊                |
| Rhinopithecus roxellana                  | 猩 猩                |
| Variété de Mia ou Orang                  | 狒 狒                |
| Petit singe chassaut le rat              | 蒙貴                 |
| Sorte de boa                             | 蚺 蛇                |
| Mangifera rudica, Amra ou Mango .        | 菴 羅 果              |
| Ananas                                   | 波羅 密               |
| Noix d'arec                              | 檳榔                 |
| Poivre                                   | 胡椒                 |
| Sapan                                    | 蘇木                 |
| Ébène                                    | 烏 木                |
| Sel                                      | 鹽                  |
| Laque                                    | 漆                  |
| 59. Produits composant le tribut anna    | mite. <sup>1</sup> |
| Or et argent ouvrés                      | 金銀器皿               |
| *Cornes de rhinocéros                    | 犀 角                |
| *Ivoire                                  | 象牙                 |

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Les astérisques marquent les produits composant le tribut tel qu'il est encore aujourd'hui.

| Taffetas de soie blanc 白 絹                         |
|----------------------------------------------------|
| Parfium pour les vêtements 薰衣香                     |
| Bois résineux semblable à celui du cèdre,          |
| brûlé par les prêtres taoïstes dans leurs          |
| cérémonies 降真香                                     |
| *Aloës ligneux (aquilaria agallochum) 沈香           |
| *Parfum provenant d'un arbre que l'on              |
| abat exprès pour en extraire la résinc             |
| crue brute; si l'arbre tombe de vieil-             |
| •                                                  |
| lesse, on en obtient une résine nommée             |
| en chinois hoang-cheou 速 香                         |
| Putchnek, brûlé comme encens 木香                    |
| Minces allumettes noires parfumées 黑線香             |
| Éventails de papier                                |
| (土 綢                                               |
| *Soiries indigènes                                 |
| *Soiries indigènes                                 |
| *Noix d'Arec                                       |
| Parfum tiré d'un bois du genre du cèdre. 紫降香       |
|                                                    |
| *Graine de Paradis 砂仁                              |
| *Cotonnades.                                       |
|                                                    |
| 60. Produits de la province chinoise du Yun-nan. 1 |
| or, 2. outlies at the protection of the fact have  |

1º Préfecture de Yun-nan 雲南府.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les tableaux qui suivent sont extraits de l'almanach trimestriel administratif et statistique appelé Kin-chen-ts'uan-chou 晉 純全書.

|                                        |                   | uc            | υu         | յայ   | une  | ,                                     | •       |                                       |   |                                       |    | 拐    | 亷   |      |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------|------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----|------|-----|------|
| Bezoar .                               |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    |      | 黄   |      |
| Vermillon                              |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 銀    | -   |      |
| Espèce de                              |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 金    | 線   | 魚    |
| Ébène .                                |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 烏    |     | •••• |
| Espèce de                              |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 銀    | 面   | 草    |
| idem                                   |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 巨    | 竹   | 巴    |
| idem                                   |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | •    | 面   | 草    |
| Espèce de                              | ba                | mbe           |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | -/-  |     | -1-  |
| 1                                      |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    |      | ,,  |      |
| ,                                      |                   | 2º I          | Préfe      | etur  | e de | Ta-                                   | -li フ   | k:                                    | 理 | 府                                     |    |      |     |      |
| Marbre .                               |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 屏    | 石   |      |
| Thé                                    |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 茶    |     |      |
| Espèce de                              | po                | isso          | 11         |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    |      | 魚   |      |
| (Inconnu)                              |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 歳    | 通   |      |
| Espèce de                              |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 丁    | 魚   |      |
| (Inconnu)                              |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 感    | 通   |      |
| ,                                      |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 70.  | ~   |      |
|                                        |                   |               |            |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    |      |     |      |
|                                        | 30                | Pré           |            | ure ( | đe L | in-n                                  | gan     | 臨                                     | 多 | F A                                   | 奇· |      |     |      |
| Satin épais                            |                   |               | fect       |       |      |                                       |         |                                       |   |                                       | •  | 通    | 海   | 緞    |
| Satin épais<br>Silicate de             | 8.                | ٠             | -fect      |       | •    | •                                     |         |                                       |   |                                       | •  | 通石   |     | 緞    |
| Silicate de                            | s .<br>eu         | ivro          | efect<br>• | •     |      | •                                     |         |                                       |   | •                                     | •  | 石    | 靑   | 緞    |
| Silicate de<br>Améthyste               | s .<br>cu         | ivro          | ·          | •     |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 石紫   | 靑石  | 緞布   |
| Silicate de                            | s .<br>cu         | ivro          | ·          | •     |      |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 石    | 靑石  |      |
| Silicate de<br>Améthyste<br>Tissus par | s .<br>cu         | ivro<br>liei  | ·          |       | •    |                                       |         |                                       |   |                                       |    | 石紫沙紋 | 青石羅 |      |
| Silicate de<br>Améthyste<br>Tissus par | s .<br>cu<br>ticu | ivro<br>.liei | rs         | de '  | Тећ′ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | 石紫沙紋 | 青石羅 |      |

| 5° Préfecture de Tcheng-kiang 骥 江 府.       |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Cuivre                                     | 銅     |
| Jade                                       | 玉     |
| Espèce de poisson                          |       |
| Espèce de pierre                           | 仙茅石   |
| •                                          |       |
| 6º Préfecture de Koang-nan 廣南府.            |       |
| Sorte de papier                            | 千張紙   |
| Espèce particulière de bambou              | 雲 竹   |
|                                            |       |
| 7º Préfecture de Koang-si 廣 西 真 隸          | 州.    |
| Bambou patte-de-poule                      | 雞腿竹   |
| Singe au visage blanc                      | 白面猿   |
| Thé                                        | 茶     |
| Sorte de poisson transparent               | 透明魚   |
| Toile de coton                             | 布     |
| Tissu d'Urtica nivea ou Tilia sidoefolia . | 麻布    |
| here often had                             |       |
| 8º Préfecture de Choun-ning 順 賓 府.         |       |
| Diamant                                    | 金鋼鑽   |
| Sorte de bambou                            | 濮 竹   |
| Millet                                     | * · · |
| Espèce particulière de bambou              | 垂絲竹   |
| 9º Préfecture de P'on-eurl 普洱府.            |       |
|                                            |       |
|                                            | 並汨女   |
| Thé de P'ou-eurl                           | 普洱茶   |
| Thé de P'ou-eurl                           | 孔雀    |
| Thé de P'ou-eurl                           |       |

| Huile                                                                   |                    |               |                        |                     | ,             |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 油              |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----|
| Silicate de                                                             | cu                 | ivr           | e.                     |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 石              | 靑      |    |
| (Incomm)                                                                |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 神              | 麯      |    |
|                                                                         |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        |                | _      |    |
|                                                                         | 10°                | Pré           | efec                   | ture                | de            | Yong                   | g-t'ch               | ang                                   | 刃   | ξ                                          | 昌 况                    | 于·             |        |    |
| Or                                                                      |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 金              |        |    |
| Cuivre bla                                                              | nc                 |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 白              | 銅      |    |
| Verre .                                                                 |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 琉              | 璃      |    |
| Ambre jau                                                               | ne                 |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 琥              | 珀      |    |
| Paons .                                                                 |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 孔              | 雀      |    |
| Thé                                                                     |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 茶              |        |    |
| Toile fine                                                              |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 細              | 布      |    |
| Toile blan                                                              | che                |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 白              | 布      |    |
| Singes (gra                                                             |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 猩              | 猩      |    |
| (8-1                                                                    |                    |               |                        | )                   |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        |                |        |    |
| •                                                                       |                    |               |                        |                     |               |                        |                      |                                       |     |                                            |                        | 7_1.           | -      |    |
| Pierres ser<br>chinois                                                  | vai                | nt (          | de                     | pio                 | ns            | au                     | jeu                  | de                                    | d   | am                                         | es                     | 基              | ·      |    |
| Pierres ser<br>chinois                                                  | vai                | nt (          | de<br>•                | pioi                | ns            | au                     | jeu<br>•             | de                                    | . d | am<br>•                                    | es<br>·                | 基              | 子      | 錦  |
| Pierres sei                                                             | vai                | nt (          | de<br>•                | pioi                | ns            | au                     | jeu<br>•             | de                                    | . d | am<br>•                                    | es<br>·                | 基              | ·      | 錦  |
| Pierres ser<br>chinois                                                  | vaı<br>soie        | nt (<br>de    | de<br>·<br>e c         | pion<br>inq         | ns<br>·<br>co | au<br>oule             | jeu<br>•             | . de                                  | : d | am                                         | es<br>·                | 基              | 子      | 錦  |
| Pierres ser<br>chinois                                                  | vai<br>soie        | nt (<br>de    | de<br>e c              | pion<br>inq<br>ture | ns<br>•<br>co | au<br>•<br>oule<br>You | jeu<br>•<br>urs      | de<br>·                               | € d | am                                         | es<br>·<br>·<br>·      | 基五             | 子      | 錦  |
| Pierres ser<br>chinois<br>Tissu de s                                    | vai<br>soie<br>11° | nt ( de       | de<br>·<br>e c<br>éfec | pion inq ture       | ns co de      | au . oule Yor          | jeu<br>urs<br>ng-pei | de<br>·<br>·                          | ₹ : | am                                         | es<br>·<br>·<br>·<br>· | 基五             | 子色     | 錦  |
| Pierres ser<br>chinois<br>Tissu de s                                    | vai<br>soie<br>11° | t ( de        | de<br>e c<br>éfec      | pion inq ture       | ns co de      | au . oule Yor          | jeu<br>urs<br>ng-pei | · de                                  | . d | am<br>·<br>·<br>北<br>·                     | es<br>·<br>·<br>·<br>廳 | <b>基五</b>      | 子色     | 錦  |
| Pierres ser<br>chinois<br>Tissu de s<br>Ivoire .<br>Or                  | vai<br>soie        | respectively. | de                     | pion inq ture       | co de         | au . oule Yor .        | jeu . urs            | · de                                  | . d | am<br>:<br>:<br>:                          | es<br>·<br>·<br>·<br>… | 甚五 象金          | 子色     | 錦  |
| Pierres ser<br>chinois<br>Tissu de s<br>Ivoire .<br>Or<br>Cuivre .      |                    | respectively. | de                     | pion . inq          |               | au . vule Yor .        | jeu . urs            | de                                    | ₹ : | am<br>:<br>:<br>:                          | es                     | 基五 象金銅         | 子色     | 錦  |
| Pierres ser chinois Tissu de s  Ivoire . Or Cuivre . Sel                | vai                | Pro           | de                     | pion . inq          | de · · · · ·  | au . vule Yor          | jeu . urs ng-pei     | de<br>                                | ₹ : | am<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·           | es<br>                 | <b>基五</b> 象金銅鹽 | 子色 牙   | 錦  |
| Pierres ser chinois Tissu de s  Ivoire . Or Cuivre . Sel Alun           |                    | Pro           | de                     | pion inq ture .     | de            | au . vule Yor          | jeu . urs            | de                                    | ₹ : | am<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·      | es                     | 基五 象金銅鹽礬       | 子色 牙   | 錦  |
| Pierres ser chinois Tissu de s  Ivoire . Or Cuivre . Sel Alun (Inconnu) |                    | Pro           | de                     | pion inq ture       | de            | au . vule You          | jeu . urs            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . d | am<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | es                     | 基五 象金銅鹽 数枝     | 子色 牙 花 | 錦角 |

|             | 12° Pi   | éfectur | e de  | Kiu- | -tsing | ; <b>#</b> | 靖   | 府·  |       |   |   |
|-------------|----------|---------|-------|------|--------|------------|-----|-----|-------|---|---|
| Coton .     |          |         |       |      |        |            |     |     | 棉     | 花 |   |
| Tissus de   | coton    |         |       |      |        |            |     | •   | 布     |   |   |
| Fer         |          |         |       |      |        |            |     |     | 鐵     |   |   |
|             |          |         |       |      |        | 4.5.       | _6  | . 1 |       |   |   |
|             | ° Préfec |         |       |      |        |            |     |     |       |   |   |
| Dendrobius  | m cer    | aja .   |       | •    |        |            |     | 五   | 色     | 石 | 斛 |
| Ambre gri   | s .      |         |       |      |        | •          |     | 龍   | 腦     | 石 |   |
| Muse .      |          |         |       |      |        |            |     | 麝   | 香     |   |   |
| Feutre .    |          |         |       |      |        |            |     | 毡   |       |   |   |
| Aralia edu  | ılis .   |         |       |      |        |            |     | 當   | 歸     |   |   |
| Shorea rol  | busta    |         |       |      |        |            |     | 莎   | 羅     | 木 |   |
| Cuivre .    |          |         |       |      |        |            |     | 銅   | 71.7- | • |   |
| Fer         |          |         |       |      |        |            |     | 鐵   |       |   |   |
| Sel         |          |         |       |      |        |            |     | 鹽   |       |   |   |
| Sorte de p  |          |         |       |      |        |            |     |     | 木     |   |   |
| TD          |          |         |       |      |        |            |     | _   | 雀     |   |   |
|             |          |         |       |      |        |            |     |     | TE    |   |   |
|             | 14° P    | réfectu | re de | Li-l | kiang  | 麗          | 江   | 府·  |       |   |   |
| Ambre jau   | me.      |         | •     |      |        | •          |     | 琥   | 珀     |   |   |
| Rhinocéros  |          |         |       |      |        |            |     | 犀   | 牛     |   |   |
| Feutre .    |          |         |       |      |        |            |     | 毡   |       |   |   |
| Tapis .     |          |         |       |      |        |            |     | 毯   |       |   |   |
| Minéral (in | connt    | ı) apj  | pelé  |      |        |            |     | 鐵   | 靑     | 石 |   |
| Sorte de p  | ierre    | onctu   | euse  | Э.   |        |            |     | 花   | 馬     | 石 |   |
| Or          |          |         |       |      |        |            |     | 金   |       |   |   |
|             |          |         |       |      |        |            |     |     |       |   |   |
|             |          | réfectu |       |      |        |            | • – | . · |       |   |   |
| Chevaux     |          |         |       |      |        |            |     | 馬   |       |   |   |
| Noix d'are  | ec .     |         | •     |      |        |            |     | 梹   | 榔     |   |   |

| Tabac          |           |         |         |        |       |     | . 4   | 烟   |        |     |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|
| Or             |           |         |         |        |       |     | . 4   | 金   |        |     |
| Étain          |           |         |         |        |       |     |       | 錫   |        |     |
|                |           |         |         |        |       |     |       |     |        |     |
|                | réfecture | e de To | ng-tch  | ouen . | 東     | Ш   | 府     |     |        |     |
| Acier          |           |         |         |        | •     | •   |       | 鋼   |        |     |
| Fer            |           |         |         |        | •     |     | • {   | 鐵   |        |     |
| Or             |           |         |         |        |       |     |       | 金   |        |     |
| Perles de bois | de p      | in (Ci  | unni    | nghar  | nia   | lan |       |     |        |     |
| ceolata) .     |           |         |         |        |       |     | . ;   | 杉   | 珠      |     |
| Espèce de chr  |           |         |         |        |       |     |       | 菊   | 花      |     |
| Pin pignon (gr | ain d     | e) .    |         |        |       |     | . ;   | 松   | 子      |     |
| (Plante inconn |           | 1       |         |        |       |     |       | 法   |        | 梅   |
| Idem           | 1         |         |         |        |       |     | ,     | 夢   | 芭      | 1.2 |
| (Inconnu) .    |           |         |         |        |       |     |       | ~   | 子      | 注   |
| (              |           |         |         |        |       |     |       | ш   | •      | 124 |
| 17° Préfec     | ture de   | Yuan-l  | ciang ' | 沅氵     | T     | 直   | 隸     | 州   |        |     |
| Sel            |           |         |         |        |       |     | . [   | 鹽   |        |     |
| Paons          |           |         |         |        |       |     |       | 孔   | 雀      |     |
| Thaumalea phe  | asianu    | s pict  | us .    |        |       |     | . {   | 錦   | 雞      |     |
| Nom d'un tissu | ı part    | iculie  | r       |        |       |     | . }   | 莎   | 羅      | 布   |
|                |           |         |         |        |       |     |       |     | ,,,,,, |     |
| 18° P          | réfectur  | e de T  | chao-t  | ong J  | 招:    | 通   | 府·    |     |        |     |
| Bambous nouer  | ax .      |         |         |        |       |     | •     | 節   | 竹      |     |
| Bambusa quad   | rata      |         |         |        |       |     |       | 方   | 竹      |     |
|                |           |         |         |        |       |     |       |     |        |     |
| 61. Pro        | duits de  | e la pr | ovince  | chino  | ise d | u K | oang- | si. |        |     |
|                | Préfectu  | _       |         |        |       |     |       |     |        |     |
| Argent         |           |         |         | ,      | • • • | ′•  | •     | 銀   |        |     |
| Cuivre         |           |         |         |        |       |     |       | 銅銅  |        |     |
| Cuivic         |           | •       |         | •      | •     | •   | . 3   | MHI |        |     |

| Cinabre                                 | 石燕異魚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apocynus juventus                       | 何首烏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2º Préfecture de Leou-tcheou 柳 州        | 府.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Or                                      | <b>金</b><br>銀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fer                                     | · 鐵<br>布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parfum fait d'un bois résineux du genre | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| du cèdre                                | 降香<br>蘆甘石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sorte de panacée d'immortalité (plante) | TALLES TO THE TALL TH |
| Drogue faite avec le rognon du porc.    | ndruka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom d'une drogue                        | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3º Préfecture de Tsing-yuan 慶 遠         | 府·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Argent                                  | 銀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Étain                                   | 錫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mûrier du Japon                         | 楮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Papier d'écorce de mûrier               | 皮 紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cinabre                                 | 丹 砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|              | 40  | Pré  | fecti | ıre   | de S | Sse-n | gen  | 思 | 恩 | 府· |     |      |   |
|--------------|-----|------|-------|-------|------|-------|------|---|---|----|-----|------|---|
| Or           |     |      |       |       | •    |       |      |   |   |    | 金   |      |   |
| Sel          |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 鹽   |      |   |
| Damas de s   | soi | e    |       |       |      |       |      |   |   |    | 錦   |      |   |
| Cotonnades   |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 布   |      |   |
| Serpent d'o  |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 仓   | 蛇    |   |
| Jones ouvré  | śs  |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 籐   | 器    |   |
| Nattes de l  | oar | nbe  | ıı    |       |      |       |      |   |   |    |     | 篾    | 簟 |
|              |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | -,- | ,,,, |   |
|              |     |      |       |       |      |       |      | • | 樂 |    |     |      |   |
| Or           | •   | •    |       | •     |      | •     | •    |   |   |    | 金   |      |   |
| Argent .     |     |      |       | ٠     | •    | •     | •    |   |   | •  | 銀   |      |   |
| Cuivre .     |     |      | ٠     |       |      |       |      |   |   | •  | 銅   |      |   |
| Fer          |     |      | •     |       |      | •     |      |   |   |    | 鐵   |      |   |
| Étain        |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 錫   |      |   |
| Tissu de fi  | bro | es ( | de    | baı   | ıan  | ier   |      |   |   |    | 蕉   | 布    |   |
| Tissu de fil | bre | es ( | le    | bar   | nbo  | u     |      |   |   |    | 竹   | 布    |   |
| Espèce par   | tic | uliè | ere   | de    | ba   | mb    | ou   |   |   |    | 千   | 金    | 籐 |
| Céruse (far  | d)  |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 鉛   | 粉    |   |
| Stalactites  |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 鍾   | 乳    |   |
| Espèce de    | dr  | ogu  | ıe    |       |      |       |      |   |   |    | 梨   | 母    | 汁 |
| Ciment .     |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 千   | 年    | 健 |
| •            |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    |     |      |   |
|              | 6°  | Pré  | fectu | ire ( | de 0 | u-tel | heou | 梧 | 州 | 府· |     |      |   |
| Ananas .     |     |      |       |       | •    |       |      |   |   |    | 波   | 羅    | 密 |
| Quartz .     |     |      |       |       |      |       |      |   |   |    | 白   | 石    | 英 |
| Nephelium    | Lo  | ng   | -an   |       |      |       |      |   |   |    | 龍   | 眼    |   |
| Nephelium    | Li  | -ch  | i.    |       |      |       |      |   |   |    | 茘   | 支    |   |
| Sorte de po  | is  | son  |       |       | •    |       |      |   |   | •  | 嘉   | 魚    |   |

| Aréquier                             | - · 檳榔木                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fiel de serpent                      | · · 蚺蛇胆                                 |
| Variété de jonc                      | 廣 籐                                     |
| Serpent noir et violet               |                                         |
|                                      | ,,, , _                                 |
| 7º Préfecture de Shiun-tchcou 🔀      | 身州 府·                                   |
| Cannelle                             | · · 肉 桂                                 |
| Or                                   | · · 金                                   |
| Argent                               | 銀                                       |
| Plomb et fer                         | · · 鉛 鐵                                 |
| Bois dur                             |                                         |
| Cotonnades                           | - / * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| C                                    | 糖                                       |
| Bœufs                                | ·····································   |
|                                      | •                                       |
| Éventails                            |                                         |
| (Inconnu)                            | · · 銖                                   |
| On Different Land                    | 物 是                                     |
| 8° Préfecture de Nan-ning 南 着        | 省 付·                                    |
| Urtica nivea                         | · · 苧 蔴                                 |
| Nephelium Li-chi                     | 荔 支                                     |
| Canarium pimela (olive de Chine).    |                                         |
| Éléphants                            | 象                                       |
| Tapirus malayanus                    | 貊 猪                                     |
| Chevaux                              | 馬                                       |
| Paons                                |                                         |
| Sorte de perroquet                   | Amil III da                             |
| Thaumalea phasianus pictus           |                                         |
| Fiel de serpent                      |                                         |
| Sorte d'oiseau ponvant apprendre à p | 1 7                                     |
| - core a oscaa porvani apprendie a p | 7                                       |

| (Inconnu)                           |       |      |      |      |      |        | •    |      |    | •    |         | 蟲   | 邱   |     |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|----|------|---------|-----|-----|-----|
| ldem                                |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         | 鼓   | 必   |     |
| Sorte de fa                         | aisa  | n    |      |      |      |        |      |      |    |      |         |     |     |     |
|                                     |       |      |      |      |      | •      | •    |      |    |      |         |     | , , |     |
| 9º Préfecture de Tcheng-ngan 鎮 安 府. |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         |     |     |     |
| Cire jaune                          |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         | -   | 蠟   |     |
| Bambous à                           | cô    | tes  |      | ٠    | •    |        |      |      |    | •    |         | 方   | 竹   |     |
| Paons .                             |       |      |      | •    |      | •      |      |      |    |      |         | 孔   | 雀   |     |
| Thaumalea                           | ph    | asi  | an   | us   | pic  | tus    |      |      |    |      |         | 錦   | 雞   |     |
|                                     |       |      |      |      |      |        |      |      | _  |      | <b></b> | ·   | . , |     |
| 10° Préfecture de T'aë-p'ing 太 平 府. |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         |     |     |     |
| Philypnus .                         | sine  | nsi  | s (  | (poi | sso  | n)     | •    |      | ٠  |      |         | 烏   | 魚   |     |
| Chevaux.                            |       |      |      |      | ٠    |        |      |      |    |      |         | 馬   |     |     |
| Damas de                            | soi   | e    |      | ٠    |      |        |      |      |    |      |         | 錦   |     |     |
| Bambous à                           | cô    | tes  |      |      |      |        |      |      |    | ٠    |         | 方   | 竹   |     |
| Paons .                             |       |      |      |      |      |        | ٠    |      |    |      |         |     | 1.  |     |
| Décoction                           |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         | , - | Д., |     |
| sant bou                            | illir | · de | e J  | or'  | en   | feu    | ille | e da | ns | l'ea | n       | 全   | 汁   | *   |
| (Incounu)                           |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         | 地地  |     | 71. |
| Idem                                |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         |     | 社住  | 交包  |
| racin                               | •     | •    | •    | •    | •    | •      | •    | ٠    | •  | ٠    | ٠       | 巫   | DT. | 深   |
|                                     | 110   | Préi | fect | ure  | de S | Sse-te | eh'e | ng } | 四  | 城    | 府       | ř.  |     |     |
| Bois résine                         | ux    | coı  | mn   | ie - | celı | ii d   | lu   | cèd  | re |      |         | 降   | 香   |     |
| Cinabre .                           |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         | 硃   | 砂   |     |
| Bambou co                           | mes   | stib | le   |      |      |        |      |      |    |      |         | 八   |     | 筝   |
| Cire jaune                          |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         |     | 蠟   | ,   |
| Cardamome                           |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         | 草   |     |     |
| Aconit (?)                          |       |      |      |      |      |        |      |      |    |      |         |     |     |     |
| 11001111 (.)                        | •     | •    | •    | •    | •    | •      | •    | •    | •  | •    | •       | mj  | ンド  |     |

# TABLE DES CHAPITRES

|    |                                                                       | Page |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------|
|    | Introduction                                                          | Ш    |
| 1. | Lê-loi chasse de l'Annam les armées chinoises des Ming et fonde       |      |
|    | la dynastie annamite des Lê (1428)                                    | 1    |
| 2. | Révolte des Mae sous le règne de Lê-duy-luié. — La Chine nomme        |      |
|    | major général de l'Annam le rebelle Mac-ngnyen-thanh Les              |      |
|    | ministres Trinh et Nguyễn (1544—1573)                                 | 2    |
| 3. | Rivalités et guerre entre les héritiers des ministres Trinh et Nguyễn |      |
|    | (1600). — Cenx-ci sont relégués dans le Quâng-nam                     | 4    |
| 4. | Chute de la dynastie chinoise des Ming (1628). — L'Annam se dé-       |      |
|    | clare vassal des eonquérants mantchoux. — Expédition mixte contre     |      |
|    | les pirates (1662). — Fixation d'époques pour l'envoi du tribut de    |      |
|    | l'Annam à Pèkin (1663). — La Chine fait rendre des honneurs fu-       |      |
|    | nèbres à l'occasion de la mort du roi d'Annam (1664). — L'Annam       |      |
|    | livre anx Mantchoux un descendant des Ming                            | 5    |
| 5, | Les Tartares-Mantehonx se font remettre les sceaux chinois donnés     |      |
|    | aux rois d'Annam par les Ming (1666)                                  | 8    |
| 6. | Le rebelle Mac-nguyễn-thanh perd Cao-bang et s'enfuit en Chine        |      |
|    | (1667). — Celle-ci oblige l'Annam à rendre Cao-bang aux Mac. —        |      |
|    | Révolte chinoise dans le Ynn-nan L'Annam reprend définitive-          |      |
|    | ment Cao-bang (1672). — Nonvelles époques fixées pour l'envoi du      |      |
|    | tribut                                                                | 10   |
| 7. | Investiture, par la Chine, des rois d'Annam qui ont régné de 1674     |      |
|    | à 1761. — La Chine fait rendre des honneurs funèbres aux rois         |      |
|    | d'Annam. — Délimitation des frontières du côté de K'aï-hoa            | 11   |
| 8. | Les Nguyễn trahis sont chassès du Quâng-nam par les Trinh. —          |      |
|    | Les nouveaux Nguyễn. — Nguyễn-hué. — Nguyễn-nhạc                      | 12   |
| 9. |                                                                       |      |
|    | Réprimandes de la Chine (1761). — Règles relatives an tribut          | 14   |
|    | = W                                                                   |      |

|     | •                                                                                                                                     | Page  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10. | Dissensions entre les Trịnh (1786). — Alliance de Trịnh-eau et de Nguyễn-hué. — Le général Công-chinh, — Nguyễn-hué circon-           | . ngc |
|     | vient le roi d'Annam, épouse sa fille, vole le trésor royal de Hanoï                                                                  |       |
|     | et s'enfuit au Quâng-nam. — Công-chinh passe au service du roi                                                                        |       |
|     | légitime Lê-chiên-tông; il est battu par Nguyễn-nham, lieutenant                                                                      | 4.0   |
|     | de Nguyễn-huẻ. — Prise de Hanor                                                                                                       | 16    |
| 11. | Nguyên-nhậm aspire à la royauté. — Nguyễn-hué le fait périr et rappelle le roi légitime fugitif. — Défiances de celui-ci              | 18    |
| 12. | Destruction et pillage du palais de Hanoï. — Nguyễn-hué retourne à Hué                                                                |       |
| 13, | La famille royale se refugie en Chine. — La Chine preud fait et eause pour le roi Lê-chiêu-tong contre Nguyễn-hué. — Proclama-        |       |
|     | tions en Annam du viee-roi de Canton Soun-che-i (1788)                                                                                | 19    |
| 14. | Le gouvernement chinois prend des mesures pour faire passer en<br>Chine le roi Lê-chiên-tong. — Ce prince aunonce un mouvement        |       |
|     | national en sa faveur                                                                                                                 | 20    |
| 15. | Adresse du frère de Nguyễn-hué et autres Annamites au gouvernc-                                                                       |       |
|     | ment chinois. — Ordre de commencer les opérations militaires. —                                                                       |       |
|     | Le vice-roi de Canton, Soun-che-i, commande en chef les troupes                                                                       |       |
|     | impériales en Annam                                                                                                                   | 21    |
| 16. | Chemins conduisant en Annam                                                                                                           | 22    |
| 17. | Les troupes impériales chinoises, formant trois corps d'armée,                                                                        |       |
|     | s'avancent en Annam                                                                                                                   | 23    |
| 18. | Fon-kang-ngan, vice-roi du Yun-nan et du Koci-tcheou, est chargé<br>du ravitaillement des troupes chinoises. — Décret de l'empereur à |       |
|     | ce sujet                                                                                                                              |       |
| 19. | Marche des troupes du Koang-si et du Koang-tong. — Coopération                                                                        |       |
|     | de milices aunamites restées fidèles au roi                                                                                           | 25    |
| 20. | Une colonne chinoise du Koang-si passe le fleuve Tho-xnòng et                                                                         |       |
|     | chasse l'ennemi de ses positions                                                                                                      |       |
| 21. | Combat de Trii-thach. — Le contingent cantonnais passe le fleuve                                                                      |       |
| 22. | Thị-cañ, tourne la position de l'ennemi et le met en fuite Passage du fleuve Phú-luòng (Song-koï). — Entrée des impériaux             |       |
| 44. | dans Hanoï. — Le roi Lê-chiên-tong se présente dans le camp                                                                           |       |
|     | chinois (décembre 1788)                                                                                                               |       |
| 23. | Investiture de Lê-chiên-tong. — Rapatriement de sa famille                                                                            |       |
| 24. | Résumé des opérations militaires en Annam. — Récompenses ac-                                                                          |       |
|     | cordées par l'empereur                                                                                                                | 30    |
| 25. | Soun-chc-i, commandant en chef de l'armée chinoise, projette une                                                                      |       |
|     | expédition à Hué malgré l'opposition de la cour de Pékin                                                                              |       |

|     |                                                                                                                                    | Page |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 26. | Retour offensif de Nguyễn-huế. — L'armée chinoise surprise dans                                                                    |      |
|     | Hanoï. — Fuite des impériaux. — Soun-ehe-i traduit en jugement                                                                     | 32   |
| 27. | Nguyễn-huẻ se concilie les bonnes grâces du gouvernement chinois.                                                                  |      |
|     | — Il règne sous le nom de Nguyễn-quâng-binh et reçoit l'investi-                                                                   |      |
|     | ture royale. — L'ex-roi Lê-chiên-tông se retire à Pèkin. — Il est                                                                  |      |
|     | fait fonctionnaire chinois de quatrième classe                                                                                     | 34   |
| 28. | Les compagnons d'exil de l'ex-roi Lê-chiên-tông demandent à re-                                                                    |      |
|     | tourner en Annam pour rejoindre un corps de partisans commandé                                                                     |      |
|     | par un frère de l'ex-roi. — Démarche de l'empereur en faveur de                                                                    |      |
|     | Lê-chiên-tông                                                                                                                      | 38   |
| 29. | Le nouveau roi d'Annam Nguyên-quâng-binh assiste, à Pékin, aux                                                                     |      |
|     | fêtes données à l'occasion de la naissance de l'empereur. — Prè-                                                                   |      |
|     | sents qu'il apporte. — A son retour en Annam, il défait le frère                                                                   |      |
|     | de Lê-ehiên-tông et remporte des victoires dans le Vien-chan                                                                       | 40   |
| 30. | Nguyên-quâng-binh remercie l'empereur de l'accaeil qu'il a reçu                                                                    |      |
|     | å Pėkin                                                                                                                            | 42   |
| 31. | Nouvelles règles concernant l'envoi du tribut annamite à Pékin .                                                                   | 43   |
| 32. | Craintes du gouvernement chinois lors de la mort du roi Nguyên-                                                                    |      |
|     | quâng-binh en 1792. — Mission du grand-juge Tch'eng-lin en An-                                                                     |      |
|     | nam. — Préparatifs de défense sur la frontière chinoise                                                                            | 44   |
| 33. | Honneurs funèbres rendus par ordre de l'empereur au feu roi                                                                        |      |
|     | Nguyên-quâng-binh. — Compte-rendu de la mission de Tch'eng-                                                                        |      |
|     | lin en Annam                                                                                                                       | 45   |
| 34. | Dangers de la baie de Thuan-hoa. — Exactions du gouvernement                                                                       |      |
|     | annamite. — Piraterie organisée par ce gouvernement (1796)                                                                         | 47   |
| 35, | Nguyễn-phuoc-anh, sous le nom de Gia-long, fonde la dynastie                                                                       |      |
|     | aujourd'hui régnante à Huè. — Descendant des anciens Nguyễn,                                                                       |      |
|     | il défait les usurpateurs, leur reprend le Dong-naï et Iluè. — Envoi                                                               |      |
|     | par la Chine d'une armée d'observation sur la frontière. — Gia-                                                                    |      |
|     | long ayant achevé la conquête de l'Annam, se déclare vassal de                                                                     |      |
|     | la Chine. — Le Việt-nam (1803)                                                                                                     | 49   |
| 36. | Dispositions relatives au tribut (1803). — Composition des tributs                                                                 | 52   |
| 37. | La Chine rapatrie à ses frais les émigrés annamites et les restes                                                                  |      |
|     | de l'ex-roi Lê-ehiên-tong (1804)                                                                                                   | 53   |
| 38. | Tentative des Anglais en Annam (1808)                                                                                              | 54   |
| 39. | Remise, par des envoyés chinois, d'une lettre de l'empereur de la                                                                  |      |
| 10  | Chine au roi d'Annam (Cérémonial)                                                                                                  | 55   |
| 40. | Investiture royale des princes annamites. — Honneurs funébres                                                                      |      |
| 41. | aecordès par la Chine lors de la mort d'un roi d'Annam (Cérèmonial)<br>Escorte des envoyés annamites se rendant à Pèkin. — Route à | 57   |
| 41. | suivre pour l'envoi du tribut. — Frais de voyage                                                                                   | *0   |
|     | survice pour renvoi du tribut. — Frais de voyage                                                                                   | 03   |

#### TABLE DES CHAPITRES.

|     |                                                                    | Page |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|
| 42. | Formalités à remplir lors de l'arrivée du tribut à Pékin           | 61   |
| 43. | Remise à Pèkin, par les envoyés annamites, des lettres de leur roi |      |
|     | (Cèrémonial)                                                       | 63   |
| 44. | Réception solennelle d'une mission annamite à la cour de Pékin.    |      |
|     | — Rèception particulière (Cèrémonial)                              | 64   |
| 45. | Réception à la cour de Pèkin d'un envoyè annamite, membre de       |      |
|     | la famille royale d'Annam (Cérèmonial)                             | 67   |
| 46. | Remise à un envoyé annamite des présents que lui accorde la cour   |      |
|     | de Pėkin (Cèrėmonial),                                             | 68   |
| 47. | Permission aux envoyés annamites de faire du commerce              | 70   |
| 48. | Choses interdites aux envoyés annamites et à leur gouvernement     | 72   |
| 49. | Conduite du gouvernement chinois en eas de décès d'un envoyè       |      |
|     | annamite ou d'un membre de sa mission                              | 73   |
| 50. | Extrait de la Gazette de Pékin du 19 mars 1878 : document officiel |      |
|     | relatif à la dernière mission annamite envoyè à Pèkin              | 74   |
| 51. | Division administrative de l'Annam au XVIII° siècle                | 75   |
| 52. | Itinéraires pour se rendre de Chine à la capitale orientale de     |      |
|     | l'Annam (Hanoï)                                                    | 77   |
| 53. | Itinéraires du Koang-si en Annam                                   | . 78 |
| 54. | Itinéraires du Yun-nan en Annam                                    | 82   |
| 55, | Itinéraire du Koang-tong en Annam                                  | 84   |
| 56. | Côtes de l'Annam (navigation)                                      |      |
| 57. | Routes à suivre pour entrer en Annam par les diffèrents ports de   |      |
|     | la eôte                                                            | 85   |
| 58, | Produits de l'Annam                                                | 87   |
| 59. | Produits composant le tribut annamite                              | 88   |
| 60. | Produits de la province chinoise du Yun-nan                        | 89   |
| 61. | Produits de la province chinoise de Koang-si                       | 94   |











## ERNEST LEROUX, EDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28

#### PUBLICATIONS

### DE L'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES

L HISTOIRE DE L'ASIE CENTRALE (Afghanistan, Boukhara, Khiva, Khoquand), depuis les dernières années du règne de Nadir Chah (1153) jusqu'en 1233 de depuis les dernières années du regue de Nauir Chan (1759) jusqu'en 1250 de l'hégire (1740 à 1748), par Mir Abdul Kerim Boukhary, publiée, traduite et annotée par Ch. Schefer, membre de l'Institut. Texte persan, in-4°, imprimé à Boulaq. 15 fr. H. Le même ouvrage, traduit en français avec introduction et appendice, par Ch. Schefer, 1 volume in-8°, avec carte de l'Asie centrale.

12 fr. HI. RÉCIT DE L'AMBASSADE AU KHAREZM, par Riza Qouly Khan. Texte persan, par l'is controlle de l'Asie en l'accompany de l'accompan

publié par Ch. Schefer, 1 volume in-8°, imprimé à Boulaq. 15 fr. IV. Le même ouvrage, traduit en français, avec introduction et notes, par Ch. Schefer,

- 1 beau volume in-8°, avec carte.

  15 fr.

  V. RECUEIL DE POÈMES HISTORIQUES EN GREC VULGAIRE, relatifs à la
  Turquie et aux principautés danubiennes, publiés, traduits et annotés, par
  Émile Legrand, 1 volume in-8°.

  15 fr.

  VI. HISTOIRE DE L'AMBASSADE DE FRANCE PRÈS LA PORTE OTTOMANE,
- suivie d'un mémoire sur les capitulations et le commerce de la France dans le Levant, par le comte de Saint-Priest, ambassadeur du roi à Constantinople (1768 à 1782), avec une introduction par Ch. Schefer, de l'Institut. 1 volume in-8°.
- Le même, sur papier de Hollande.

  20 fr.

  VII. RECUEIL D'ITINÉRAIRES et de voyages dans l'Asie centrale et l'Extrême
  Orient. Journal d'une mission en Corée (publié par M. Scherzer). —
  Mémoires d'un voyageur chinois dans l'Empire d'Annam. Itinéraires de l'Asie centrale. — Itinéraire de la vallée du moyen Zerefchan (trad. par L. Leger).
- l'Asie centrale. Itineraire de la vallee du moyen Zeretchan (trad. par L. Leger).

   Itinéraires de Pichaver à Kaboul, de Kaboul à Qandahar et de Qandahar à Hérat (par Ch. Schefer). In-8°, avec carte.

  VIII. BAG-O-BAHAR. Le jardin et le printemps, poème hindoustani, traduit en français par Garcin de Tassy, de l'Institut. 1 volume in-8°.

  12 fr. IX. CHRONIQUE ROUMAINE D'URECHI; texte en caractères slaves et traduction, publiée par M. Picot. 1 beau volume in-8°, en 2 parties.

  20 fr. X,XI. BIBLIOTHECA SINICA. Dictionnaire Bibliographique des ouvrages relatifs à l'Empire chinois, par Henri Cordier. 2 forts volumes gr. in-8° à 2 colonnes, 50 fr.
- l'Empire chinois, par Henri Cordier. 2 forts volumes gr. in-8° à 2 colonnes. 50 fr. XII. RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ET HISTORIQUES SUR PEKIN ET
- SES ENVIRONS, par le docteur Bretschneider. In-8°, fig. et plans. 10 fr. XIII. HISTOIRE DES RELATIONS DE LA CHINE AVEC L'ANNAM-VIÈTNAM, du XVIE au XIXE siècle, d'après des documents chinois traduits par G. Devéria.
- 1 beau volume in-8°. accompagné d'une carte. XIV. EPHEMERIDES DACES ou Histoire au jour le jour de la guerre de quatre ans (1736 à 1739), entre les Turcs et les Russes, par Constantin Dapontès, secrétaire de Constantin Mavrocordato, hospodar de Valachie, texte grec, publié par Émile Legrand, répétiteur à l'École des Langues. 1879, 1 beau volume Īn-8°.
- XV. Le même, traduction française par Émile Legrand. 1 beau volume in-8° (sous presse)
- XVI. RECUEIL DE DOCUMENTS SUR L'ASIE CENTRALE. I. Histoire de l'insurrection des Tounganes sous le règne de Tao-Kouang (1820 à 1828), d'après les documents chinois. II. Description orographique du Turkestan chinois, traduite du Si yu t'ou tché. - III. Notices géographiques et historiques sur les peuples de l'Asie centrale, traduites du Si yu t'ou tché, par C. Imbault-Huart. 1879, 1 beau volume in-8°.

#### Sous presse. - Pour paraître prochainement.

- XVII, XVIII. HISTOIRE UNIVERSELLE, traduite de l'arménien, par E. Dulaurier, de l'Institut, 2 beaux volumes in-8°.
- XIX. HISTOIRE DU BUREAU DES INTERPRÈTES DE PÉKIN, publiée d'après les
- documents originaux, par M. Devéria. 1 fort volume in-8°.

  XX. LE TAM-TU-KINH, ou Livre des phrases de trois mots, texte avec le commentaire annainte, la prononciation et une double traduction, par A. Des Michels.

  1 volume gr. in-8°.

DS Devéria, Gabriel
740 Histoire des relations de
.5 la Chine avec l'Annam-Viêtnam
V5D414 du XVLe au XLXe siècle

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

